Festival d'automne In cahier de 40 pages

CINQUANTE-DEUXIÈME ANNÉE - Nº 16060 - 7 F-+

**SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1996** 

# Le déficit budgétaire baissera seulement de 10 milliards en 1997

LE DÉFICIT BUDGÉTAIRE qui sera affiché dans le projet de loi de finances pour 1997, examiné mercredi 18 septembre en conseil des ministres, devrait avoisiner 278 milliards de francs. Il serait aiusi en baisse de seulement une dizaine de milliards de francs sur 1996. Le gouvernement craint la réaction des marchés financiers même s'il peut faire valoir que la France respectera les critères de Maastricht grace aux 37,5 milliards de franc apportés par France Télécom. D'autre part, Alain Juppé soulignera que l'objectif d'une « croissance zéro » des dépenses publiques sera intégralement res-

Selon les statistiques publiées, vendredi 13 septembre, par l'insee, les prix ont reculé en août pour le troisième mois consécutif. La baisse est comprise entre 0,2 et 0,3 %, ce qui ramène l'inflation, en rythme annuel, à seulement 1,6 %

# M. Toubon élabore une nouvelle loi antiraciste

● Le garde des sceaux, soutenu par la majorité, veut renforcer la législation réprimant l'incitation à la haine raciale A Marseille, le préfet de région autorise la manifestation organisée samedi par le FN ● Arrêté, le meurtrier présumé du jeune Nicolas confirme le caractère gratuit de son acte

PRÈS de deux semaines après les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur « l'inégulité des roces », le garde des sceaux, Jacques Toubon, a an-noncé, jendi 12 septembre, que le gouvernement allait durcir la législation autiraciste. Estimant que dans le cadre législatif actuel des pour-suites pénales ne peuvent pas être engagées contre le président du Front national, M. Toubon a déclaré vouloir « combler les lacunes de notre législation », afin de « mieux réprimer l'expression et la propagation d'idées xénophobes et racistes ».

Un projet de loi devrait être déposé devant le Parlement avant la fin de l'année. Parmi les pistes envisagées, on estime, à la chancellerie, qu'une nouvelle disposition pourrait raciale, même și elle est indirecte » RPR et UDF ont soutenu cette initiative. Jean-Pierre Raffarin, ministre (UDF) des PME, du commerce et de l'artisanat, a déclaré que M. Le Pen est « fondamentale-

Cette déclaration du garde des velle campagne coutre « l'immigra-sceanz intervient alors que le FN tion et l'insécurité ». Jeufii 12 sep-s'est saisi du drame de Manseille, où tembre, les policiers ont arrêté le



meuritier présumé de Nicolas, qua-torze aus. Il s'agit d'un adolescent un collégien a été tué de deux coups de couteau, pour lancer une nou-

Le préfet de région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a décidé de ne pas interdire la manifestation orga-

a recommu le meurire.

nisée par le Front national, samedi à Marseille, malgré les protestations de plusieurs associations. « Il n'y au-ra pas d'interdiction car les moyens à mettre en place seraient incompatibles avec une journée de deuil », a précisé le préfet, qui craint d'éven-tuels incidents en cas d'interdiction. Interrogé par Le Monde, le père de Nicolas, Michel Bourgat, explique être « contre les récupérations, quelles qu'elles soient ».

De son côté, Bruno Mégret, délégué général du FN, reconnaît sans ambages: « Nous profitons des cir-constances ». Depuis plus de dix aus, la popularité de M. Le Pen n'a pas pâti de ses nombreuses provocations. Ses dernières déclarations comme la décision de s'empaner du drame de Marseille s'inscrivent dans la stratégie du parti d'extrême

Lire pages 8, 9 et 28 et notre éditorial page 12

### Les élections en Bosnie vont favoriser du couteau » pour épater ses amis. les nationalistes L'adolescent, de nationalité française et dont la mère est marocaine,

LES ÉLECTIONS générales en Bosnie, qui devaient se tenir samedi 14 septembre, vont renforcer le pouvoir des nationalistes. La campagne électorale a en effet été marquée par les discours sécessionnistes des Serbes et des Croates, alors que les Musulmans multipliaient les discours menacants. L'idée d'une Bosnie multiethnique s'éloigne chaque jour un peu plus, même si les institutions que doivent désigner les électeurs parmi lesquels trois millions de réfugiés - seront constituées, d'une part, de présidents et de parlementaires communs à toute la Bosnie-Herzégovine, et, d'autre part, de représentants des deux entités du pays, la Fédération croato-musulmane et la République serbe. La perspective de lendemains difficiles a déjà contraint les Occidentaux à mettre sur pied une nouvelle force multi-nationale qui prendra le relais de

Lire page 2

# ■ Un entretien avec Massoud Barzani

« On ne peut pas être en même temps un ennemi de l'Irak et vivre en Irak », déclare le chef du Parti démocratique du Kurdistan à notre envoyée spéciale, Françoise Chipaux.

# ■ Méłi-mélo politique en Isère

Les élus de droite du conseil général ont confirmé leur confiance à Michel Hannoun (RPR) pour qu'il prenne de facto la succession d'Alain Carignon, président en titre actuellement en prison. p. 7

### ■ Le prix de la médecine

Un point de vue du président du Conseil national de l'ordre des méde-

# ■ La santé des arbres

Le « manteau boisé » en Europe se développe, mais un quart des arbres présentent des signes de faiblesse. p. 19

### Victoire nîmoise en Coupe des Coupes

L'équipe de football de Nimes a battu 3-1 les Hongrois du dub Kispest Honved et prépare le match retour. p. 20

### Les jeux du « Monde »

Mots croisés, anacroisés, bridge, Scrabble et échecs.



M 0147-914-7,00 F

# Les mystérieuses tribulations des tableaux du roi de Roumanie

in cuarante-deux tableaux da maîtres. Mais II a été débouté et condamné aux dépens, en première instance, par un tribunal de Genève qui examinale la plainte déposée par le gouvernement contre le roi Michel I" de Roumanie, en exil à Versoix, dans les environs de la capitale suisse, depuis son abdication en décembre 1947. Le jugement précise que, s'agissant d'un roi, « la protection ne saurait, pour des raisons historiques (...), être inférieure à celle d'un chef d'Etat ».

Le litige porte sur quarante deux tableaux de maîtres qui forment le cœur de la collection constituée par le roi Carol F, grand-oncle de Michel de Roumanie. Le monarque avait indi-qué, dans son testament, que ces tableaux devaient, comme tous ses biens, revenir à la couronne après son décès. Or, d'après la justice genevoise, la couronne ne saurait être assimi-lée au domaine privé de l'Etat : elle est « personnalisée par le roi, chef de la famille royale ».

L'ÉTAT ROUMAIN réciame à son ancien | Le 11 novembre 1947, invité au mariage de | donner la moindre information sur le sort de sa cousine Elizabeth, future reine d'Angleterre Michel de Roumanie avait pu s'y rendre avec l'accord du gouvernement de l'époque, alors que le régime communiste s'installait progressivement. Il avait été autorisé à emporter avec lui tout ce qu'il souhaitait. Ainsi, des œuvres aussi importantes que le Saint Sébastien et Le Christ portant la croix du Greco furent entreposées dans le wagon royal.

On ne sait pas quels autres tableaux provenant de la collection de Carol III, méticuleusement inventoriée par le bibliothécaire royal Bachelin, accompagnaient les deux chefsd'œuvre espagnols. La collection comportait en outre des Zurbaran et des Velazquez, ainsi que des toiles attribuées à Raphaël, Titien, Caravage, Giorgione, Véronèse, Van Dyck et Rembrandt. De retour dans son pays fin 1947, le roi avait finalement abdiqué le 30 décembre, sous la menace.

Aujourd'hui, Michel de Roumanie refuse de

ces tolles, considérant qu'il n'a pas à répondn à la requête de Bucarest. Il ne dit même pas s'il est en possession des chefs-d'œuvre réclamés. Le mystère continue de planer. La plupart des œuvres répertoriées par le bibliothécaire royal auraient été, dit-on, confisquées par le régime communiste. D'autres toiles auraient été repérées dans des musées d'Espagne et des Etats-Unis. Selon The Art Newspaper de Londres, l'ensemble de la collection serait estimé à 500 millions de dollars (environ 2,5 milliards de

On sait, en revanche, que les deux Greco ont été déposés, le 12 novembre 1947, au lendemain des cérémonies du mariage princier de Londres, dans des coffres-forts de l'Union de banque suisse, à Zurich. Aujourd'hui, les deux toiles seraient la propriété des Wildenstein, à

Isabelle Vichniac

# Un tour de France du climat social

LES PARADOXES des plans sociaux méritent toujours d'être relevés. Ils bénéficient à l'entreprise mais pèsent sur le climat social général. Au passage, ils en-traînent éventuellement une perte de confiance de la clientèle, et les directions du personnel constatent généralement, impuissantes, que « les bons partent les premiers ». Dans notre page enquête, Eric Rot-torino dessine les contours d'une carte de France des suppressions d'emplois et rend compte des analyses des syndicalistes. Le Monde consacre aussi une large place aux mouvements sociaux de la rentrée.

Lire pages 10, 14 et 15

# L'ambiguïté du nationalisme chinois

LA SPECTACULAIRE reconversion nationaliste du Parti communiste chinois ne devrait pas étonner. Le nationalisme a été le moteur principal du mouvement communiste chinois depuis son origine. Derrière la « révolution paysanne » qu'on vit dans la guerre que menait Mao, se profilait, colossale, la problématique nationale d'un pays tourneboulé depuis sa rencontre catastrophique avec l'Occident au milieu du dix-neuvième siècle. De même, le régime communiste fit brillamment vibrer la fibre nationale dans ses premières années pour appeler à la rescousse tous les talents chinois exilés en vue de participer

à la « reconstruction nationale ». Or ce nationalisme n'appartient pas qu'au mouvement communiste, même si ce dernier a mieux su l'incamer que tout autre appareil au cours du siècle. Dans une très large mesure, il est consubstantiel à tous les élans du pays à travers l'histoire moderne. Rares ont été, au vingtième siècle, les auteurs, penseurs, scientifiques, ar-tistes, dont les préoccupations fondamentales n'ont pas tourné antour du thème central de la nation chinoise. Quiconque a tenté de gouverner la Chine au ving-

tième siècle a cherché à canaliser ou à attiser ce sentiment dans la perspective d'imposer son pouvoir ou de le conserver. Même la « révolution culturelle », avec son terrifiant folklore glorifiant « Phomme nouveau », comportait son comptant de puissantes références à un passé essentiellement zénophobe qui avait vu, déjà, plusieurs soulèvements anti-étrangers, à la fois embarrassants et

utiles pour le trône.

Car le sentiment nationaliste est, en Chine peut-être plus qu'ailleurs, une arme à double tranchant. En 1919, le « mouvement du 4 mai », dans lequel l'idéologie communiste voit sa naissance, fut un point de passage majeur dans la réémergence de la conscience nationale, après le traité de Versailles, qui attribuait aux puissances des prérogatives territoriales exorbitantes. L'expression de la protestation était ostensiblement « anti-impérialiste ». Pourtant, le fond du soulèvement touchait aussi à la gabegie qui prévalait dans l'état à la fois dictatorial et anarchique du pays.

Francis Deron Lire la suite page 12

# Des baladins libres



LE FOOTSBARN Travelling Theatre est une communauté de baladins qui parcourt le monde depuis vingt-cinq ans. Si John Kilby n'en est pas le directeur, c'est parce qu'il n'y a pas d'autorité suprême dans la troupe. Il joue « seulement » le rôle d'aiguilleur souriant. Pour célébrer son ancrage en France, le Footsbarn joue pour la première fois Molière. En

| interpational2     | Jettx            |
|--------------------|------------------|
| France6            | Agenda           |
| Société 8          | Abonnements      |
| Carnet 10          | Météorologie     |
| Horizons 11        | Culture          |
| Entreprises        | Calde calturel   |
| Finances/marchés17 | Communication    |
| Azjoerd'hei19      | Radio-Télévision |
|                    |                  |

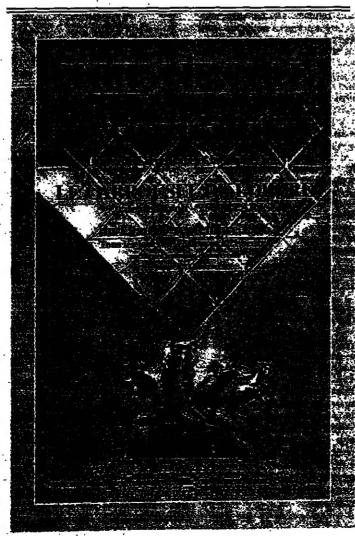



SCRUTIN Prévues par les accords des appels à la division ethnique, de Dayton, les élections générales en Bosnie devaient s'ouvrir samedi 14 septembre. La fin de la campagne électorale a été marquée par

chez les nationalistes serbes comme parmi leurs homologues croates, le parti mulsulman du président bosniaque Alija Izetbegovic pronon-

le reste du monde, participent aussi dents et de parlementaires

quelque trois millions à être dissé- un mandat de deux ans, seront minés entre la Serbie, la Croatie et constituées, d'une part, de prési-

cant pour sa part un discours très au scrutin. • LES INSTITUTIONS qui communs à toute la Bosnie-Herzémusclé. • LES RÉFUGIÉS, qui sont seront élues à l'issue du vote, pour govine, et, d'autre part, de reprémuseure trais critique de la Bosnie-Herzémuscle. sentants des deux entités du pays, la Fédération croato-musulmane et la République serbe.

# Les élections générales en Bosnie vont renforcer le pouvoir des nationalistes

Tout au long de la campagne électorale, qui s'est achevée jeudi 12 septembre, les partis serbes et croates ont multiplié les appels pour la création d'Etats sécessionnistes, provoquant en retour un discours musclé du parti musulman

SARAJEVO

La campagne électorale s'est achevée sans surprise, jeudi 12 septembre à minuit, par des ap-pels à la division ethnique de la Bosnie-Herzégovine. Les partis nationalistes serbe et croate n'ont rien caché de leurs intentions en cas de victoire, provoquant un discours musclé du parti musulman et un silence gêné des organisations internationales. La dernière journée de la campagne fut l'occasion pour chaque camp de haranguer ses troupes, le SDS serbe à Pale, le HDZ croate à Mostar, le SDA musulman à Sarajevo, et l'opposition multiethnique à Tuzla. Les partis politiques devaient ensuite rester silencieux lusqu'à l'ouverture des bureaux de vote samedi matin.

Les séparatistes serbes avaient choisi Pale pour une dernière réunion publique. Réunis dans le stade de football de la « capitale » montagnarde de Radovan Karadzic, 3 000 partisans sont venus écouter les promesses du SDS (Parti démocratique serbe). « Dieu nous a choisis afin d'accomplir le rêve serbe vieux de plusieurs siècles: la création d'un Etat serbe », a martelé Biljana Plavsic, la présidente par intérim de la République serbe (RS). « Vous l'avez créé, vous devez le défendre le 14 septembre ». a-t-elle conclu, trois heures après s'être engagée auprès de Carl Bildt, le haut représentant civil international, à ne plus lancer d'appels à la sécession des Serbes de Bosnie. ... . . . . . Le SDS a utilisé jusqu'au demier

moment une rhétorique guerrière,

toraux que dans les clips de propagande de la télévision de Pale. « Des siècles d'esclavage prennent fin, les Serbes se lèvent et brandissent leur drapeau », affirme un message, avant que des images montrent des cavaliers serbes du XIVe siècle aux prises avec des soldats turcs. « Un Serbe ne se mettra plus jamais à genoux », conclut-on.

Les nationalistes croates du HDZ (Union démocratique croate) ont défendu avec une ardeur identique, lors d'un meeting à Mostar-ouest, la survie de leur « République d'Herzeg-Bosna » sécessionniste. « Les Croates sont plus forts que jamais, a lancé Jadranko Prlic, le vice-président du HDZ. L'Herzeg-Bosna ne mourra pas. » Les Croates, soumis à de fortes pressions diplomatiques américaines, s'étaient pourtant engagés à dissoudre l'« Herzeg-Bosna » le 30 août. Pour l'instant. la promesse n'a pas été tenue, et la Fédération croato-bosniaque demeure une entité fantôme, totalement divisée entre les deux

« TOUT OU RIEN »

Face à ces attaques directes contre la Bosnie-Herzégovine, le président Alija Izetbegovic, en campagne pour son Parti d'action démocratique (SDA, nationaliste musulman), a lui aussi prononcé un discours menacant. « Nous voulons construire un pays unifié, mais nous voulons le faire en position de force, a-t-Il dit. Nous armerons notre peuple afin de le proté-ger contre toute mésaventure. » M. Izetbegovic s'exprimait devant une foule de 50 000 personnes réunies dans le stade olympique de Sarajevo. Des partisans du SDA étaient arrivés de toutes les villes contrôlées par l'armée bospiaque, arborant les drapeaux vert et blanc du parti musulman. Ils ont chanté tard dans la nuit à la gloire de leur président, devant des Sarajéviens souvent déroutés par tant de ferveur nationaliste.

précisé. De leur côté, les nationa- pôt d'un bulletin dans l'urne, et listes serbes ont tenté de rassurer leur population, qui craint que les réfugiés musulmans ne reviennent en masse samedi, profitant de la « liberté de mouvement » que devrait leur offrir la tenue du scrutin. « Les réfugiés viendront voter et s'en iront », a annoncé Momcilo Krajisnik, le candidat du SDS pour la future présidence collégiale de

### Des intellectuels français « avec les Serbes » -

Le Parti démocratique serbe (SDS, ultranationaliste) a reçu le soutien, lors de sa campagne électorale, d'un groupe de vingt-cinq intellectuels français. Emmenés par le romancier Patrick Besson, par Frédéric Dutourd et Thierry Séchan, qui avaient écrit en 1995 un recueil de textes intitulé Avec les Serbes, les visiteurs se sont promenés à Pale et à Banja Luka. Lors du dernier meeting électoral, un ancien colonel de l'armée française, Patrick Barriot, est monté à la tribune afin d'exprimer le sens de leur présence. « Nous sommes venus laver la grande honte des démocraties occidentales. at-il dit. Nous sommes venus aider nos frères d'armes serbes. Hommage à vos enfants morts sur cette terre sainte ! > M. Barriot, fortement applaudi, ponctuait chaque phrase du signe serbe (trols doigts tendus vers le ciel). Il a ensuite rendu hommage, sans les nommer, aux chefs de guerre serbes, « des hommes qui ont conduit cette guerre avec un courage exceptionnel, qui sont entrés dans l'Histoire et dans nos cœurs », avant de conclure que « les Serbes sont traités de barbares, alors qu'ils défendent la civilisation et l'Europe chrétienne ». - (Corresp.)

Le SDA a principalement axé sa campagne sur le thème du retour des réfugiés, qui n'a pas commencé neuf mois après la signature de l'accord de Dayton. Alija Izetbegovic a estimé que la paix ne sera pas possible si les Musulmans ne retournent pas bientôt dans les par les forces serbes et croates. Dayton, a c'est tout ou rien », a-t-il

Bosnie-Herzégovine. Les Serbes ont paru entièrement satisfaits des récentes propositions de l'OTAN et de l'OSCE, qui vont ouvrir des « routes des électeurs » que les réfugiés emprunteront en autobus, avant de regagner les régions où ils vivent désormais. M. Krajisnik a assoz clairement ex-plique que la « liberté de mouvement » ne s'appliquerait qu'au dénon à un éventuel retour des réfugiés dans leurs maisons.

**PROVOCATIONS** 

La campagne électorale fut donc synonyme de provocations extrêmes, même si la catastrophe a été évitée. Aucum candidat n'a trouvé la mort, alors que près d'une centaine d'attentats personnaiisés ont eu lieu à travers le pays. L'intention était souvent d'effrayer les opposants aux partis nationalistes. Ces attaques se sont déroulées dans les trois camps. le SDS, le HDZ et le SDA employant des méthodes similaires afin de conforter leur pouvoir. La différence entre les partis nationalistes est que les Serbes et les Croates poursuivent leur œuvre systématique de destruction d'une société multiethnique en Bosnie-Herzé-

Les défenseurs de cette multiethnicité disparue, réunis autour du maire social-démocrate de Tuzla, Selim Beslagic, n'ont pas grand espoir de remporter dessièges au sein des futurs Parlements. Baptisée Liste unie pour la Bosnie-Herzégovine (ZLBH), cette coalition de cinq partis politiques espère cependant obtenir une victoire électorale dans le canton de Tuzla, dernier bastion, avec Sarajevo, d'une vie communautaire. Une véritable atmosphère de fête a accompagné, jeudi soir, le dernier meeting de la ZLBH. Des jeunes ont animé Tuzla toute la journée, tandis que M. Beslagio appelait ses partisans à voter contre les partis nationalistes qui ont déclenché la guerre

après leur première victoire électorale en 1990.

La Liste unie a également marqué la fin de la campagne électorale par la publication d'une devinette dans les quotidiens de Sarajevo. « Y a-t-il une différence entre le sexe et l'accord de paix de Dayton? > Deux réponses sont suggérées : « En amour, on n'est pas forcément obligés de s'allonger » et « Après l'amour, la popula-tion augmente, après Dayton elle est divisée ». Les Sarajéviens sourient. Beaucoup affirment qu'ils n'iront pas voter samedi, persuadés qu'une victoire nationaliste est acquise. Certains se disent écœurés par le peu de pressions qu'exerce la communauté internationale sur les séparatistes serbes et les « criminels de guerre », tandis que d'autres estiment qu'il faut naturellement quelques années avant que l'opposition démocratique ait une chance d'accéder au pouvoir.

Les gens se seront toutefois passionnés pour cette première campagne électorale de l'aprèsguerre. Les marchands de journauz affirment avoir considérablement augmenté leurs ventes, et les débats télévisés ont été fidèlement suivis. Ce fut une campagne électorale qui a redonné aux Bosniaques le goût de la politique. Elle ne les a toutefois pas convaincus que le scrutin puisse être « libre et démocratique » alors que les partis nationalistes règnent en maître sur un pays éclaté, ravagé par la « purifi-

Rémy Ourdan

ra : \* \* .

5.0

 $\lambda_{\underline{\mathcal{A}}}^{\alpha}(x)^{\alpha}x^{\alpha}+$ 

Vinger 1

 $X' \in S$ 

To take

Margare

2.2

1.5

# Trois millions de réfugiés sont appelés à voter

SARAJEVO

de notre correspondant Bosniagues attendent trujours de retrouver le fover où ils vivaient au printemps 1992. Chassés par les combats et la politique de « putification ethnique » des nationalistes. ils vivent soit dans une autre région. de Bosnie-Herzégovine (1.3 miltion), soit en Serbie ou en Croatie (700 000), soit ailleurs dans le monde (1 million). En outre, la paix n'a pas mis fin aux déplacements forcés de population, puisque des expulsions ont encore lieu chaque lour. L'absence totale de liberté de mouvement et l'impossibilité de retour des réfugiés demeurent les violations majeures du traité de

Les élections ne vont pas contribuer au respect du droit de chacun de retoumer là où il vivait. L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a reconnu que, sur les trois millions de Bosniaques qui doivent prendre part au scrutin le 14 septembre, 400 000 out rempli un formulaire spécial leur permettant de voter dans la ville où ils se sont réfugiés, ou dans une nouvelle ville de leur choix. Les partis bosniaques ont qualifié ces inscriptions massives de « manipulations », mais elles out été prévues par l'accord de Dayton.

toral rédigé par l'OSCE. Les sépara- processus électoral a été avalisé par tistes serbes et croates ont profité les trois camps ». Près d'un an après la signature de du règlement afin d'achever leur des communautés, et d'entériner leurs conquêtes territoriales.

entités ethniques homogènes, com- Bosnie a donc été profondément

« Il existe une volonité de créer des

pités dans les villes, elles-mêmes vidées après des exodes vers des pays étrangers. La structure sociale de la

# La Croix-Rouge sur les traces des disparus

Depuis les accords de Dayton, signés à Paris en décembre 1995. des milliers de familles bosniaques sont encore sans nouvelles de leurs proches disparas. Le Comité international de la Croix-Ronge (CICR), relayé par les Croix-Ronge nationales dans les pays qui ont accueilli des réfugiés, a engagé un programme de recherche des 14 000 disparus de Bosnie. En France, une liste contenant des renseignements personnels sur ces personnes, ainsi que la date et le lieu où elles ont été vues pour la dernière fois, est désormais disponible dans les 101 conseils départementaux de la Croix-Rouge. Toute personne susceptible de fournir des éléments est priée de se présenter au comité Croix-Rouge le plus proche de chez elle. A ce jour, seulement 300 cas de disparitions ont été élucidés. Environ 700 000 Bosniaques sont réfugiés dans toute l'Europe. Le CICR veut profiter du réseau Croix-Rouge pour obtenir le maximum de renseignements et informer les familles des disparus.

mente Ariane Quentier, porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR). Les nationalistes tentent, hier par la purification ethnique et auiourd'hui par des manipulations électorales, d'entériner une domination politique dans les territoires conquis durant la guerre. » Mº Quentier remarque que «le

modifiée. Outre les affrontements entre citadins et campagnards, cette situation a placé les réfugiés dans un état de dépendance quasi totale vis-à-vis du pouvoir. Les partis nationalistes gérent directement l'accès à l'emploi, le droit au logement et la distribution de l'aide hu-

Cela a notamment permis aux Serbes de forcer des réfugiés à Les réfugiés, essentiellement des s'inscrire sur des listes électorales jorité musulmane, 42 000 nouveaux électeurs se sont ainsi inscrits à Brcko, 29 000 à Barria Luka, 24 000 à Srebrenica, 23 000 à Doboi et à Zvorník, 20 000 à Prijedor Les Croates ont également utilisé cette méthode dans les cantons de Stolac, de Jaice et de Caplina. Le gouvernement bosniaque a en revanche conseillé aux Musulmans de s'inscrire dans les endroits où ils vivaient autrefois.

Les réfugiés, absolument démunis face aux enjeux politiques, sont devenus des pions entre les mains des stratèges de la division ethnique. Le HCR a d'ailleurs menacé de quitter la République serbe (RS). tant la politique y est contraire aux engagements pris à Dayton. « Biljana Plavsic (présidente par intérim de la RS) a expliqué que l'annexe de l'accord de Dayton portant sur les questions humanitaires était plus théorique qu'autre chose, ajoutant qu'elle ne voyait aucune chance pour un retour des réfugiés dans un avenir proche », a indiqué un porte-parole du HCR. La guerre s'était faite d'abord contre les civils (70 % de la population bosniaque a été déportée) et la paix ne paraît pas corriger ce constat, bien au contraire.

# Les futures institutions de la Bosnie PRÉSIDENCE TRIPARTITE DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE (1 Croate, 1 Musulman, 1 Serbel CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE 42 membres (2/3 Croates et Bosniaques, 1/3 Serbes) CHAMBRE DES PEUPLES DE LA BOSNIE-HERZEGOVINE PRÉSIDENCE DE LA FÉDÉRATION CROATO-MUSULMANE PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

### Un Etat et deux entités

Les électeurs serbes, croates et musulmans désignent, d'une part, des présidents et des parlementaires communs pour la Bosnie-Herzégovine, et, d'autre part, leurs représentants pour les deux entités composant le pays, la Fédération croato-musulmane et la Republika Srpska (Serbes). Pour ce premier scrutin, la durée des mandats a été fixée à deux ans. ● Bosnie-Herzégovine. La présidence collégiale de trois membres - un Croate, m Musulman et un Serbe - est élue au suffrage universel direct à un tour. Celui qui obtiendra le plus de voix sera désigné comme collégiale. Le Parlement est composé de deux Chambres : celle des représentants comporte 42 membres - deux tiers provenant de la Fédération et un tiers de la

Republika Srpska – et celle du

Musulmans, et Serbes. • Fédération croato-musulmane. Le Parlement est composé de deux Chambres, celle des représentants, 140 députés élus à la proportionnelle, et celle des peuples, composée de 30 Musulmans, 30 Croates, et 14 représentaits des autres minorités. La Chambre des peuples doit, par la suite, procéder à l'élection d'un Croate et d'un Musulman qui seront 🐇 alternativement président et vice-président de la Fédération. Des assemblées cantonales seront aussi désignées en respectant la proportion de Croates et de Musulmans dans les dix cantons

répartis entre Croates,

fédéraux, selon le recensement de la population de 1991. • Republika Srpska. Un président et un vice-président sont désignés au suffrage universel, et une Assemblée nationale de 140 membres est étue à la proportionnelle.

# Une nouvelle force internationale prendra le relais de l'IFOR

« NOUS SOMMES arrivés ensemble, nous partirons ensemble, » Ce principe, affirmé par les alliés occidentaux après le déploiement de la force multinationale en Bosnie (IFOR) après les accords de Dayton, signifiait : les Américains ont décidé de retirer leurs troupes au bout d'un an, en décembre 1996, les Européens partiront avec eux. Très vite, il est apparu que la situation en Bosnie restait trop instable pour que le retrait des forces internationales de négociations discrètes entre les chargées de séparer les combattants et de superviser le retour à une vie les Etats-Unis paraissaient décidés à

tés ne comporte pas le risque de autant les Européens ne voulaient nouveaux affrontements. Les conditions dans lesquelles ont lieu les élections du samedi 14 septembre confirment cette crainte.

Comment assurer une présence militaire internationale en Bosnie, alors que Bill Clinton - pour obtenir l'aval du Congrès – s'était engagé à ne pas laisser les boys au-delà du 20 décembre ? La question a fait l'objet durant le printemps et l'été deux rives de l'Atlantique. Autant normale entre les trois communau- quitter la Bosnie à la fin de l'année,

pas rester sans une présence des Américains sur le terrain. Ils ne souhaitaient pas recommencer la malheureuse expérience de la Forpronu. dont les soldats ont été réduits à subir les humiliations infligées par les Serbes, tandis que les Américains

intervenaient dans les airs. Dans un premier temps, Washington a accepté que la date du 20 décembre marque le départ de retrait. Puis l'idée s'est imposée qu'une force internationale (IFOR 2) devrait restée stationnée en Bosnie

avec des effectifs réduits, un mandat redéfini dans son contenu et sa durée. Les préparatifs sont très avancés (Le Monde du 11 septembre), mais la décision ne sera annoncée officiellement qu'aprèsles élections américaines de novembre. Les dirigeants occidentaux cherchent à éviter deux président de la présidence écueils : donner l'impression qu'ils se dérobent à leurs obligations et laisser entendre qu'ils sont disposés ses premiers soldats et non la fin du à assumer indéfiniment la sécurité

Daniel Vernet peuple 15 délégués, également

# Le fils d'André Cools dénonce la justice belge

Il exige la démission des hauts magistrats qui ont traité le dossier de son père, le vice-premier ministre assassiné en 1991

L'avocat Marcel Cools, fils d'André Cools, le vice-premier ministre assassiné à Liège en 1991, a tenu jeudi 12 septembre une conférence de presse pour donner lecture d'une lettre ouverte qu'il a adressée au roi Albert II et au Parlement. Cette missive ne va pas contribuer à apaiser le climat en Belgique : M. Cools y demande carrément que soient relevés de leurs fonctions la plupart des magistrats qui, à des titres divers, se sont précédemment occupés du dossier relatif à l'assassi-

Il s'agit notamment de Jacques Velu, procureur général de la Cour ation, donc le plus haut magistrat du pays, de plusieurs membres de la Cour de cassation, d'un avocat général, de Véronique Ancia, juge d'instruction à Liège, chargée de l'enquête. Les membres de la Cour de cassation incriminés sont ceux qui s'étaient prononcés en faveur du dessaisissement d'un autre juge, Jean-Marc Connerotte, en poste à Neufchâteau et actuellement chargé du dossier de Dutroux, l'assassin d'enfants. En conflit larvé avec M= Ancia, ce juge avait été le premier à soupconner l'entourage de l'ancien ministre Alain Van der Biest, le commanditaire présumé de l'assassinat d'André Cools. Cet entourage était mêlé à un trafic de titres volés dont le juge Connerotte avait eu à comaître.

En outre, dans sa lettre au roi, Marcel Cools accuse Melchior Wathelet, ancien ministre de la justice, d'« ingérence systématique » dans l'exercice du pouvoir judiciaire. M. Wathelet étant devenu juge à la Cour européenne de justice, M. Cools demande signi de moins que la levée de son immunité. M. Wathelet s'est immédiatement élevé contre cette accusation d'in- de ceux qui cherchent à développer

M. Wathelet d'avoir encouragé le particulier, souffriraient des événejuge Ancia à s'intéresser surtout au 🗸 ments. volet de l'enquête relatif aux personnalités socialistes accusées

100

d'avoir touché les pots-de-vin des firmes Agusta et Dassault (Le Monde du 10 septembre). Dans une déclaration au Monde, un ancien collaborateur de M. Wathelet au ministère de la justice s'est attaché à réfuter ces soupçons, affirmant que le ministre n'avait jamais eu de contacts personnels avec Mar Ancia. Celle-ci avait été choisie par le président du tribunal de première instance pour occuper son poste de juge d'instruction à Liège et le ministre « n'avait fait que ratifier ce choix, comme le prévoient les textes ».

Le climat détestable créé par l'initiative de M. Cools est encore alourdi par la diffusion partielle des déclarations d'un témoin, dont le nom n'a pas été communiqué et qui est placé sous protection policière. Ce témoin s'est manifesté en juin et a fait des révélations vérifiées par les enquêteurs jusqu'au début de ce mois. Il en ressort que l'assassinat d'André Cools avait fait l'objet d'un « contrat » avec le milieu sicilien, via des immigrés italiens installés à

Liège et déjà sous les verrous. D'ori-

gine tunisienne résidant en Sicile.

les deux exécutants auraient été

identifiés et réclamés à l'Italie.

UN < CONTRAY > AVEC LE MILLEU

Le mystérieux témoin à l'origine du rebond de l'enquête présente comme commanditaire de l'assassinat l'ancien ministre Alain Van der Biest, déjà arrêté. Mais, selon des informations distillées à la presse, il incriminenait aussi un autre ancien ministre du PS wallon, Guy Mathot, soupçonné dans le passé, mais sans preuves à ce jour, et un «troisième homme politique ». Les spéculations sur l'identité de ce troisième homme allaient bon train jeudi. Un responsable de la amplince de Liège affirme ressentir déjà l'effet désastreux des « affaires » sur le travail . les échanges commerciaux et à atti-Pourtant, l'un et l'autre apparte- rer des investisseurs étrangers, tant nant au Parti social-chrétien (PSC), l'image de la Belgique en général, et une partie de la presse soupçonne celle de Liège et de Charleroi en

Jean de la Guérivière

# Les Pays-Bas veulent adhérer à l'Agence européenne de l'armement

LA HAYE. A son homologue français, Charles Milkon, en visite officielle, jeudi 12 septembre, à La Haye, le ministre néerlandais de la défense, Joris Voorhoeve, a annoncé que les Pays-Bas poseront leur candidature à l'entrée dans l'Agence européenne de l'armement conçue par la France et l'Allemagne, avec, en cours de discussion, l'adhésion de la Grande-Bretagne et de l'Italie. D'autre part, M. Voorhoeve a expliqué que La Haye acceptait l'idée, comme M. Millon l'a proposé, qu'un officier géné-ral d'un Etat européen – occupant aussi des fonctions de commandement à l'Union de l'Europe occidentale (UEO) - soit l'adjoint du commandant suprême des forces alliées à l'OTAN (un général améri-

# Des médecins étrangers participeraient à l'opération de Boris Eltsine

MOSCOU. Des médecins étrangers pourraient participer à l'intervention chirurgicale que le président russe Boris Eltsine subira prochainement, selon le directeur du centre médical de l'administration présidentielle russe, Serguei Mironov. D'après l'agence interfax, le cardiologue américain Michael DeBakey, 88 ans, auteur d'un triple pontage coronanen sur le président turc Turgut Ozal en 1987, y participerait. M. DeBakey se trouvera à Moscou à la fin de septembre dans le cadre d'un symposium médical consacré à l'ischémie, la maladie dout souffre Boris Eltsine. La date de l'opération devrait être décidée entre le 27 et 29 septembre. -

# Umberto Bossi va proclamer « l'indépendance » de la « Padanie »

ROME. Umberto Bossi, le dirigeant de la Ligue du Nord, en Italie, devait donner le coup d'envoi de sa « fête de l'indépendance », vendredi 13 septembre, par une cérémonie quasi mythologique : il devait se rendre à la source du Pô, le fieuve qui traverse l'Italie, pour prélever dans un flacon l'eau dont il aura besoin pour « purifier la Padanie ». Le nouvel « Etat », selon le projet de la Ligue, doit naître deux jours plus tard, avec la prociamation solennelle que prononcera Umberto Bossi, nimanche après-

Les habitants des régions du Nord du Pô ont été conviés dans cent quarante points de rencontre, le long du fleuve, et seront reliés avec Venise pour entendre la proclamation de l'« indépendance » de la voix de leur chef, qui, ayant délaissé le fédéralisme, prône désormais ouvertement la sécession des régions du Nord. - (Corresp.)

# Les dispositions françaises et espagnoles risquent d'envenimer la crise de la « vache folle »

L'OMS appelle à de nouvelles mesures sanitaires

La France et l'Espagne ont adopté ces demiers jours de nouvelles dispositions pour mieux se prémunir contre les risques liés à la maladie de plomatiques. Londres envisage par ailleurs de remettre partiellement en cause le programme d'abattage prévu mais s'est dit déterminé à prémunir contre les risques liés à la maladie de plomatiques. Londres envisage par ailleurs de

LE JEUDI 12 septembre a été marqué par une serie d'événements qui Dourraient annoncer une aggravation de la crise européenne de la « vache folle » sur les terrains diplomatiques et commerciaux.

En France, une série d'arrêtés ont été publiés qui conduisent de fait à Finstauration d'un embargo visant à remforcer un peu plus à la prévention du risque de transmission à l'homme de l'agent infectieux responsable de la maladie de la «vache folle». Ces mesures portent à la fois sur l'interdiction des entrées d'abats de bovins, ovins et caprins tenus pour potentiellement infectés et de farines animales dès lors que ces dernières ne sont pas fabriquées selon les normes récemment imposées en France.

La décision concernant les farines touche phisieurs des partenaires français de l'Union européenne, mais aussi les pays du reste du monde, à l'exception notable de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, deux pays dont les cheptels sont considérés comme étant indemnes des maladies neurodégénératives de type spongiforme.

Elles ne peuvent pas être dissociées du conflit qui oppose les in-dustries françaises de l'équarrissage et de la production de farines animales à leurs autorités de tutelle. Ce conflit est né il y a quelques semaines de la décision du gouvernement d'Alain Juppé d'exclure - pour des raisons sanitaires - une part non négligeable de la matière première (cadavres d'animaux, saisies d'abattoir, etc.) qui était jusqu'ici valorisée grâce à sa transformation en farines incorporées dans des produits industriels destinés de l'entrée sur son territoire de farines animales en provenance de aux animaux d'élevage (porcs, volailles et poissons). En l'absence pays où ont été enregistrés des cas d'un soutien financier de l'Etat, de maladie de la «vache folle ». A cette décision pénalise l'industrie la différence de la France, l'interdicfrançaise de l'équarrissage et boution espagnole ne porte pas sur les leverse les équilibres et les relations modalités de fabrication des farines animales mais sur des arguments commerciales avec les principaux producteurs européens de farines épidémiologiques. La mesure espagnole pénalise dès maintenant la

Nouveaux cas en Suisse et en Irlande

Trois nouveaux cas de la maladie de la «vache folie» ont été découverts en Suisse, dont deux concernent des animaux nés après l'interdiction faite en 1990 d'utiliser des farines de viande et d'os dans l'alimentation animale. Cette information a été donnée jeudi 12 septembre par l'Agence vétérinaire fédérale de Berne.

La Suisse avait interdit en 1988 l'importation de farines ani-males potentiellement contaminées. Elle avait toutefois autorisé les éleveurs à utiliser les stocks existants jusqu'en 1990. La République d'Irlande vient d'autre part de reconnaître l'existence de seize nouveaux cas de la maladie de la « vache folle ». Quatre des seize animaux chez lesquels ce diagnostic a pu être porté sont nés

Soucieux d'une gestion cohé-rente de ce dossier et privilégiant, enfin, les impératifs sanitaires, le nouvel embargo aidera le gouvernement français dans ses négociations avec les responsables de l'équarrissage et les responsables du monde agricole. Mais il compliquera rapidement ses relations avec Bruxelles, qui verra là une atteinte aux principes du marché

La situation est d'autant plus tendue que la décision française survient au moment où l'Espagne vient, de manière unilatérale, elle

Grande-Bretagne, la France, le Portugal, l'Irlande et la Suisse.

A Londres le gouvernement s'est réuni jeudi 12 septembre pour étudier l'hypothèse d'une réduction, voire même de la suspension de l'extension du plan d'abattage du cheptel bovin (le Monde du 13 septembre). La remise en cause par le gouvernement de John Major des engagements qu'il avait pris fait suite à la publication d'un rapport de scientifiques d'Oxford publié le 29 août par l'hebdomadaire britannique Nature. Douglas Hogg, mi-

nistre britannique de l'agriculture,

« consulter l'Union européenne avant de prendre une décision », nous rapporte notre correspondant à Londres, Patrice de Beer. M. Hogg devrait demander que soit revu à la baisse le nombre de bovins provenant de troupeaux infectés qui devaient être abattus aux termes de l'accord conclu entre les Quinze lors du sommet de Florence de juin

SURVEILLANCE CONTINUE

On parle à Londres d'une réduction de plusieurs dizaines de milliers sur un total d'environ 120 000. Cela ne remettrait pas en cause l'abattage programmé des bovins âgés de plus de trente mois. La levée graduelle de l'embargo par Bruxelles - que M. Major espérait voir débuter dès cet automne - serait immédiatement annulée. Les éleveurs d'Irlande du Nord l'ont bien compris, qui ont menacé de poursuivre seuls l'abattage sélectif si ce dernier était abandonné en Angleterre. C'est, selon eux. l'unique moyen de rétablir la confiance des consommateurs, sans laquelle « le marché s'effondre-

A Copenhague, le bureau régional européen de l'Organisation mondiale de la santé a appelé tous les Etats membres européens à prendre dans ce domaine de nouvelles mesures de protection sanitaire et à mettre en place rapidement un système de surveillance continue des affections neurodégénératives animales et humaines.

Jean-Yves Nau

# Les Polonais réagissent très favorablement aux déclarations de Jacques Chirac

Celui-ci a profité de sa visite pour plaider la cause des entreprises françaises

VARSOVIE de nos envoyés spéciaux

Si l'on en juge par les réactions de ses hôtes, la première incursion de Jacques Chirac en Europe centrale a été un succès. Le président polonais Alexandre Kwasniewski s'est félicité des paroles « d'importance historique » prononcées par le chef de l'État français à propos de l'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne dans son discours devant la Diète, jeudi 12 septembre.

«Nous ne pouvions espérer mieux », a estimé pour sa part le professeur Geremek, président de la commission des affaires étrangères du Parlement et figure importante de l'opposition. « Nous ne pouvions en attendre davantage », a repris presque à l'unisson le ministre de l'intérieur Zbigniew Siemiatkowski.

E LIEN PARTICULIER >

Les députés avaient vivement applaudi les passages où M. Chirac exprimait le souhait que la Pologne soit membre de l'Union européenne dès l'an 2000. Mais les responsables polonais ont paru encore plus sensibles aux déclarations françaises quant à l'élargissement de l'OTAN, que Paris souhaite voir s'amorcer en 1997 - car c'est sur ce point que les intentions de la France suscitaient le plus d'interrogations. Les Polonais ont convenu avec M. Chirac qu'il fallait surtout éviter d'« humilier » la Russie, et donc dialoguer avec elle sur la sécurité en Europe. « Oui au dialogue », a simplement précisé M. Kwasniewski, mais « non au dik-

L'accent mis par les Français sur le rôle moteur que devront jouer la Prance, l'Allemagne et la Pologne dans la structure de la future Europe a également été apprécié. M. Chirac a proposé que la prochaine réunion à trois se tienne à Varsovie, au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, dès les premiers mois de 1997. Le chancelier Kohl a immédiatement donné son accord au téléphone jeudi matin à M. Kwasniewski. Insistant beaucoup sur le « lien particulier » qui unit la France et la Pologne, M. Chirac a expliqué que ses entretiens à Varsovie s'étaient déroulés dans une ambiance « amicale et chaleureuse» comme il n'en a connu que lors des sommets franco-allemands. Du côté de l'opposi-tion, la satisfaction est à peine tempérée par le fait que c'est l'actuel président polonais, M. Kwasniewski, qui tire tous les bénéfices politiques des bonnes paroles de son invité français. Fort à l'aise dans ce rôle, M. Kwasniewski a même cru utile, au cours du diner officiel, jeudi soir, de « remercier la France et les Français pour l'aide qu'ils ont apportée à des milliers d'émigrés politiques polonais dans les années 80 »... c'està-dire à une époque où Il faisait car-

rière au sein du régime communiste. M. Chirac, après avoir rencontré jeudi le primat, Mgr Glemp, devait s'entretenir le lendemain matin avec le fondateur de Solidarité, l'ex-président Lech Walesa. Interrogé lors d'une conférence de presse sur la visite qu'il devait faire vendredi après-midi à l'ancien camp d'Auschwitz, M. Chirac a déclaré: « J'ai voutu aller à Auschwitz par respect pour la mémoire. Nous ne devons pas oublier. C'est le sens à donner à mon voyage à Auschwitz. » Le

# Des expériences originales de partenariats régionaux

Un Forum des partenariats régionaux a réuni à l'école Politechnika de Varsovie, à l'initiative de l'Association France-Pologne, des élus, des professeurs, des hommes d'affaires, venus des régions de France, du Tarn à l'Alsace, du Jura aux Pays de la Loire, avec leurs homo-

Il a été fait état d'expériences franco-polonaises originales. Ainsi, à l'initiative de deux jeunes entrepreneurs des Pays de la Loire, un agriculteur et un financier, la région des lacs de Mazurie, dans l'ancienne Prusse orientale, a trouvé ces dernières années des partenaires dans le Loir-et-Cher pour développer, avec l'aide de fonds européens, des projets dans les domaines touristique, agricole industriel. Des projets ont également été montés entre universités, comme la fondation d'une école de sciences politiques franco-polonaise à Katowice, avec l'aide de l'Institut d'études politiques de Bordeaux.

chef de l'Etat s'est en revanche refusé à commenter les récentes déclarations de Jean-Marie Le Pen sur « l'inégalité des races », estimant qu'il n'avait pas à s'exprimer, à l'étranger, sur la politique intérieure

Jacques Chirac a d'autre part plaidé la cause des entreprises françaises - y compris l'industrie de l'armement : « Il faut tout faire pour que les commandes militaires des pays candidats à l'OTAN se fassent à l'intérieur de l'Europe », a-t-il déclaré à ses hôtes fortement pressés par les Américains de s'équiper en F 16 ou F 18 plutôt qu'en Mirage 2000 ou en Jas 39 suédois. Il semble avoir recu quelques assurances à propos de France Télécom, qui a connu récemment de sérieuses déceptions en Pologne. De la même manière, le président Kwasniewski a donné l'impression d'être très favorable à la candidature de Hachette pour la reprise du réseau de distribution de la presse polonaise, bien que certains de ses amis ou alliés politiques y soient très hostiles.

> Henri de Bresson et Jan Krauze





Les cours du pétrole s'envolent à New York et à Londres

qui patrouillaient au-dessus de son territoire, les poste « vigoureuse », selon le secrétaire à la dé-prix du pétrole s'envolent.

Alors que l'Irak a tiré de nouveaux missiles, jeu-di 12 septembre, contre des avions américains la région du Golfe dans la perspective d'une ri-au Koweit, vendredi 13 septembre, alors que les

هكذامن رالإمل

AU LENDEMAIN d'un tir raté de missile irakien sur des avions américains qui patrouillaient audessus du nord de l'Irak, les Etats-Unis ont précisé leurs menaces de contre du régime de Bagdad, jeudi 12 septembre, en dépêchant, dans la région du Golfe, huit bombardiers furtifs F-117, capables d'intervenir la nuit et stationnés au Nouveau-Mexique. Ces avions étaient attendus, vendredi dans la soirée, à Koweit. Deux unités de missiles antimissiles Patriot ont aussi été mises en état d'alerte sur une base du Texas pendant que le porte-avion Enterprise, qui croisait en mer Adriatique, mettait le

cap sur le Golfe. L'administration américaine, par la voix du secrétaire à la défense, William Perry, a évoqué une action « vigoureuse » pendant que le département d'Etat assurait que les Etats-Unis étaient prêts à agir de manière « unilatérale » pour défendre leurs intérêts. Selon un sondage publié, jeudi, par le Los Angeles Times, deux Américains sur trois - 68 %, contre 22 % - ont approuvé les bombardements des 3 et 4 septembre, consécutifs à l'entrée des troupes irakiennes dans la ville kurde d'Erbil, même si 61 % des personnes interrogées doutent de leur effica-

« ACTE DE GUERRE » Dans une déclaration devant la Commission des forces armées du Sénat, le républicain James Baker, ancien secrétaire d'Etat pendant la guerre du Golfe, a estimé que les bombardements américains n'ont pas été assez forts, et que la victoire de la faction kurde soutenue par Saddam Hussein au nord du Kurdistan irakien « représente une défaite pour la politique américaine qui est attribuable en partie à un manque de leadership » du pré-

Trois nouveaux missiles out été tirés, jeudi, sur des avions qui patrouillaient dans le sud de l'Irak. Le vice-premier ministre Tarek Aziz a estimé que l'annonce de l'arrivée prochaine des hombardiers F-117 au Koweit constituait un «acte de guerre» et une « agression flagrante contre le peuple irakien. »

La Russie, qui avait critiqué les bombardements américains, a d'actions qui pourraient donner Elle a aussi jugé « totalement inacceptable » l'usage de la force hors d'un mandat de l'ONU. La Turquie, par la voix de son ambassadeur à Washington, a invité les Etats-Unis à adopter une autre stratégie. « Je ne pense pas qu'avec quelques missiles de croisière ou des bombardiers furtifs, Saddam

ger d'avis, a indiqué Nuzhet Kandemir, alors qu'il ne l'a pas fait

Les préparatifs militaires américains et la tonalité des propos de M. Aziz n'ont pas contribué à rasséréner les marchés. Les cours du pétrole brut ont donc continué à progresser, leudi, sur le marché à terme new-yorkais. Le baril de brut de référence aux Etats-Unis (light sweet crude ), pour livraison la plus rapprochée en octobre, a progressé de 25 cents, pour atteindre 25 dollars.

A Londres, le cours du brent, la qualité de référence de la mer du Nord, a approché les 24 dollars, avant de clôturer à 23,80 dollars. Le prix du brut a ainsi atteint son plus haut niveau depuis la guerre du Golfe, période pendant la-quelle le cours du baril avait grim-pé jusqu'à 40 dollars. – (AFP, Reu-ter.)

# « On ne peut pas être en même temps un ennemi de l'Irak et vivre en Irak », nous déclare Massoud Barzani, chef du Parti démocratique du Kurdistan

de notre envoyée spéciale « Ou l'Occident nous dit : « Nous acceptons un Etat kurde et indépendant », et nous couperons tous les ponts avec le président Saddam Hussein ; ou nous devons rester dans le cadre de l'Etat Irakien, et il est normal d'avoir des relations avec lui. » Dans ses bureaux de Sari-Rosh, un des anciens et nombreux complexes résidentiels du président irakien qui domine Erbil et Salaheddine, Massoud Barzani, chef du Parti démocratique du Kurdistan (PDK), est désormais un homme confiant. Naturellement timide, la victoire lui a donné de l'aplomb et il ne se laisse pas démonter par le feu roulant de questions sur son alliance avec le régime irakien.

« On ne peut pas être en même temps un ennemi de l'Irak et vivre en *irak ».* dit-il. non sans une certaine logique et dans un reproche à peine voilé à la politique occidentale. «L'Occident, affirme M. Barzani, n'a jamais pris de décision claire quant à la manière de résoudre la question kurde. Si les pays occidentaux ont une idée derrière la tète, au'ils nous la fassent connaître et nous disent ce que l'on doit faire, mais nous ne voulons pas être un moyen de pression pour leurs inté-

M. Barzani refuse toutefois d'admettre qu'il devra payer un prix à l'Irak pour l'aide qui a permis à sa formation, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), de l'emporter sur sa rivale de toujours, l'Union patriotique du Kurdistan (UPK) de jalal Talabani. «Si l'Irak nous avait demandé de payer un prix, nous n'aurions pas accepté son soutien, dit-il. Nous avons demandé à l'Irak un soutien limité, pour une période

de temps limitée [la prise d'Erbil], et rogent désormals sur la conduite à c'est tout, martèle-t-il. Nous n'avons pas d'accord politique avec Bagdad, et nous n'avons pas encore discuté au sein de notre parti de l'éventualité de négociations avec le gouverne-

A propos de l'annonce par le président Saddam Hussein de la levée de l'embargo contre le Kurdis-

tenir, de même que leurs employés locaux - et c'est plus grave pour eux, - qui savent qu'ils seront les premiers visés.

« L'amnistie décrétée par Saddam Hussein ne s'applique pas aux espions et, pour lui, toute personne qui a des contacts avec des étrangers est un espion », affirme Zlad,

« Nous avons demandé à l'Irak un soutien limité, pour une période de temps limitée, et c'est tout. Nous n'avons pas d'accord politique avec Bagdad »

en faveur de la prospérité des Kurdes. » Et la libre circulation des personnes et des biens, aussi annoncée par Bagdad, avec les conséquences que cela suppose? « Nous n'avons jamais demandé la séparation entre le Rurdistan et le territoire irakien », répond M. Barzani, avant de préciser: « Il sera impossible aux agents irakiens, ajoute-t-il, de venir au Kurdistan, et s'ils viennent pour s'emparer de qui que ce soit ou faire du sabatage, nous les en empécherons et nous les arreterons. >

L'assurance de M. Barzani à ce sujet n'est toutefois pas partagée par tous ceux qui ont à craindre le retour de Baedad au Kurdistan, Les organisations non gouvernementales, (ONG) qui, contrairement aux agences de l'ONU, sont illégales au yeux du gouvernement sans son autorisation, s'inter-

tan, il affirme: « C'était une de- secrétaire d'une ONG. « Le PDK mande du peuple kurde et de nous donne des assurances verbales l'opposition irakienne; c'est un geste sur notre protection, mais que vaient-elles face à la Sécurité irakienne? », s'interroge-t-il. Aux dires mêmes de Sami Abdelrahmane, membre du bureau politique du PDK, l'entrée de la Sécurité irakienne à Erbil derrière l'armée « était une runture de l'accord » conclu entre le PDK et Bagdad pour la prise de cette ville. Si ce premier accord a été rompu par l'Irak, pourquoi n'en serait-il pas de même pour ce qui concerne la protection que M. Barzani affirme pouvoir donner aux ONG et à leurs employés locaux?

M. Barzani, qui avoue avoir été \* surpris \* par l'effondrement total de l'UPK, voudrait tenter maintenant de reconstruire un sembiant de pouvoir kurde, « avec un gouvernement élargi aux autres partis », qui sont très minoritaires, et souhaite l'organisation, dans quelques irakien, puisqu'elles travaillent mois, d'élections « sous contrôle international ». A propos de son rival firme: « Il peut revenir, mais en tenant compte de la nouvelle réalité. » Quant aux combattants de l'UPK réfugiés le long de la frontière iranienne, il déclare : « S'ils passent en Iran, on ne les poursuivra pas ; mais on ne tolérera pas longtemps qu'ils restent le long de la frontière avec leurs armes. Pour le moment, nous n'avons aucune preuve que l'Iran les aide, mais nous suivons la situation très attentivement. »

Pour l'avenir du Rurdistan, M. Barzani s'en tient à la demande du Parlement kurde et veut obtenir · la formation d'un Etat fédéral en Irak qui protégerait les droits du peuple kurde. Demande qu'il devra bien négocier avec Bagdad et que les Kurdes n'ont jamais pu obtenir jusqu'à maintenant. En attendant, le PDK doit d'abord prouver qu'il peut contrôler le Kurdistan tout entier, un objectif trop ambitieux aux yeux de nombreux Kurdes, qui craignent de voir Bagdad suppléer petit à petit aux insuffisances du PDK

# L'Agence chargée des réfugiés palestiniens est au bord de la faillite

Les donations volontaires ont fortement baissé

de notre correspondant

Si l'Agence des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (Unrwa) était une entreprise, elle serait en faillite. « C'est simple, constate Peter Hansen, le commissaire général de l'Agence, nous environ 40 millions de francs en caisse, c'est-à-dire moins de six jours de fonctionnement. » Impossible de gérer dans pareilles conditions une entreprise de cette taille, qui emploie 22 000 personnes et sert plus de 3,2 millions de réfugiés palestiniens recensés au Liban, en Jordanie, en Syrie et dans les territoires occupés par Israel.

Nommé, le 20 janvier, par le se-crétaire général de l'ONU, Peter Hansen, contraint de réduire la qualité des services rendus aux réfugiés, lance un cri d'alarme : « Je ne veux pas que les donateurs disent plus tard qu'ils ne savaient pas. » Triste ironie de l'Histoire : la crise qui menace l'équilibre financier de l'Uniwa et qui, du coup, fragilise le processus de paix israélo-palestinien, a commencé en 1993, l'année de la poignée de main historique entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat. Depuis lors, le déficit cumulé de l'Agence atteint 230 millions de francs. Pour boucler le budget de la seule année en cours, il manque près de 50 millions de francs.

Comment la deuxième Agence de l'ONU, après le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), qui gère 59 camps dans quatre pays, admi-nistre 649 établissements scolaires et 119 cliniques et dispensaires, en est-elle arrivée là? A cause de la baisse quasi générale des contributions des pays donateurs. Créée, en la première guerre israélo-arabe ou qui avaient été expulsés de chez eux par les forces armées du nouvel Etat juif, l'Unrwa est la seule agence de PONU dont le budget dépend, à 96 %, des donations internationales volontaires, et non, comme les autres agences, de quotas natio-

Les pays donateurs ont-ils voulu croire qu'avec la poignée de main de Washington le problème des réfugiés palestiniens était réglé ? Toujours est-il que les donations ont giobalement baissé : 235 millions de Françoise Chipaux dollars en 1995 au lieu de 268 mil-

lions en 1994. La France, qui se flatte aujourd'hul d'avoir retrouvé « une voix » dans le monde arabe et qui sait à l'occasion faire entendre sa différence, est passée de la Il place sur la liste des donateurs à la 17°, loin dernière la Pinlande, l'Allemagne, l'Italie ou les Pays-Bas.

Pls. Pour la première fois dans l'histoire de l'Uniwa, Paris n'a pas, à ce jour, versé la moindre contribution à l'Unrwa pour 1996. « l'ai des espoirs pour 1997, mais je n'ai recu aucune promesse », affirme le commissaire général, de retour de Paris. Renseignements pris amprès du porte-parole du Quai d'Orsay, Yves Doutriaux, il semble qu'il y ait eu malentendu entre le diplomate danois et ses collègues français. «La contribution de la France à l'Uniwa pour 1996, a-t-il assuré, sera significativement supérieure à celle de 1995 [19,5 millions de francs, soit moitié moins que pour 1994] et elle sera versée en novembre. »

Ironie de l'Histoire: la crise financière qui menace l'Unrwa a commencé en 1993, l'année de la poignée de main historique entre Itzhak Rabin et Yasser Arafat

Depuis lors, pour autant, Paris n'entend pas financer sa part des frais de transfert, au début de juillet, du siège de l'Agédor le Menne, en Autriche, à Gaza. Ce déménagement controversé a coûté 68 mil-lions de francs, dont 50 seulement ont été trouvés. Régulièrement demandé par l'Assemblée générale des Nations unies, le transfert permettrait d'économiser « environ : 15 millions de francs par an » sur le budget de fonctionnement de l'Agence. Mais - M. Hansen le re connaît du bout des lèvres l'économie aurait été supérieure d'environ 50 % si M. Boutros-Ghali avait accepté le transfert à Amman,

« Pour des raisons, politiques » — 1 s'agissait de soutenir l'expérience d'autonomie palestinienne de M. Arafat -, plus de 70 expatriés, membres du personnel d'encadrement, séparés de leurs familles parce que Gaza, contrairement à Amman, n'est pas, selon la définition onusienne, « une station familiale »-, recoivent aujourd'hui de fortes compensations qui grèvent d'autant le budget de l'Agence

(7,5 millions de francs par an). Plus grave : après le bouclage imposé depuis plus de six mois par Israel à tous les territoires et enclaves palestiniens, autonomes ou occupés, les activités quotidiennes de PUnrwa « sont compromises ». L'interdiction faite aux Palestiniens, qu'ils soient ou non fonctionnaires d'une Agence internationale, de circuler d'une enclave à l'autre ou d'entrer à Jérusalem-Est prive régulièrement les établissements de l'Uniwa de plus de la moitié -« quelquefois des deux tiers » - de ses employés: médecins, infirmières, enseignants, ingénieurs et techniciens

Peter Hansen se plaint régulière-ment auprès des autorités de l'Etat juif. Sans succès. Il déplore aussi la « violation quotidienne de la loi internationale » que représente la fouille systématique par les soldats israé-liens des véhicules frappés du sigle bleu de l'ONU. « Après les attentais de février-mars, note le commissaire général, nous avions donné notre accord pour que les véhicules de l'ONU passent aux détecteurs d'explosifs, à titre exceptionnel et temponnire. Aujourd'hui, ils sont régulièrement fouilles de fond en comble, et nos personnels doivent aussi ouvrir leurs bagages. En réalité, trois ans après le début du processus de paix, l'Unrwa a moins de liberté de mouvement. qu'au plus fort de l'Intifada... »

Patrice Claude

# LE RENDEZ-VOUS DES POLITIQUES

# **Bernard Kouchner**

France Culture - Le Monde

répond aux questions de Thomas Ferenczi, Alain Finkielkraut, Danièle Sallenave et Alain-Gérard Slama sur le thème :

"De l'éthique en politique"

Dimanche 15 septembre 1996, 11h-12h

France ulture

Le Monde

# HENRI

"GRAND JURY"

RTL-Le Monde

ANIMÉ PAR **OLIVIER MAZEROLLE** 

AVEC MICHEL NOBLECOURT (LE MONDE) RICHARD ARZT (RTL)



# la crise sur les bases américaines d'Okinawa

M. Hashimoto pourrait annoncer des élections législatives anticipées

Le gouverneur de l'île d'Okinawa, porte-parole d'un mouvement d'opinion hostile aux bases américaines, a accepté, vendredi 13 septembre, un compromis avec le pourrait précipiter le calendrier électoral au Japon.

TOKYO

de notre correspondant Le gouverneur d'Okinawa, Masahide Ota, a annonce, vendredi 13 septembre, sa décision de mettre un terme à l'épreuve de force qu'il avait engagée avec le gouvernement sur la question des bases militaires américaines présentes sur son île. M. Ota a accepté la reconduction des baux de onze terrains mis à disposition de l'armée américaine, qui expirent en mai 1997, et l'expropriation d'une parcelle de terre à l'intérieur de la base de Sobe, dont le bail avait ex-

La décision du gouverneur devrait marquer la fin d'un conffit qui avait débuté après le viol d'une fillette par des GI, en septembre 1995, et avait mobilisé des foules considérables hostiles à la présence américaine à Okinawa, au point de mettre à rude épreuve le traité de sécurité nippo-américain. L'île abrite l'essentiel des bases militaires américaines installées an Japon. Toutefois, des problèmes partie des installations améri-

temps nécessaire à la procédure de réquisition actuelle. Trois mille propriétaires sont concernés par le renouvellement des baux. Le projet d'une législation d'exception pour donner au gouvernement central les pleins pouvoirs sur la réquisition des terrains destinés aux bases pourrait refaire surface.

CRÉDITS SPÉCIAUX

fusant de procéder à la réquisition tembre, s'était engagé à réduire la des terrains d'une quarantaine de présence américaine sur l'île et à propriétaires récalcitrants. Le stimuler son développement d'un bond des exportations et conflit était monté jusqu'à la Cour économique. Celle-ci connaît un avait réussi à réduire son déficit suprême, qui avait rejeté, le taux de chômage de 5,8%, alors 28 août, l'ultime pourvoi en cassa-que la moyenne nationale est de tion du gouverneur. Le message était passé auprès de l'administration américaine : à l'occasion de la visite à Tokyo de Bill Clinton, en avril, Washington avait accepté de céder la base de Futenma, qui a

contre entre M. Ota et le premier subsistent: la relocalisation d'une ministre, Ryutaro Hashimoto,

caines dans d'autres préfectures, présager un tel dénovement. Or-pour le moment réservées, et le gamisée après le référendum local hostilité aux bases américaines - le taux de participation avait été de 60 % -, cette rencontre avait per-

mis de rétablir des « liens de

confiance > entre les deux

Le premier ministre, qui envisagerait, seion la presse nippone, de M. Ota avait livré bataille en re- se rendre à Okinawa dès le 17 sepque la moyenne nationale est de 3,4 %. Une enveloppe de crédits spéciaux de 5 milliards de yens (250 millions de franc) sera débloquée, a promis le gouvernement. Dans l'immédiat, la décrispation autour d'Okinawa pourrait avoir une conséquence politique: l'an-

Brice Pedroletti ministre des finances, Shah Kibria,

# Le premier ministre japonais désamorce Le Bangladesh a obtenu un accroissement de l'aide internationale

Le nouveau gouvernement de la Ligue Awami s'est engagé, devant les pays et organismes donateurs réunis à Paris, à relancer les privatisations et à accélérer les réformes

APRÈS LES DIFFICULTÉS - une crossance de 7 % du PIB est mondations, troubles politiques de l'année écoulée, et notamment croissement encore rapide de la du premier semestre 1996, le Bangladesh aura eu la consolation de voir les pays industrialisés et les institutions internationales réunis mardi 10 et mercredi 11 septembre à Paris promettre d'accroître leur aide pour la porter à 1,9 milliard de dollars en 1997, malgré les mauvais résultats enregistrés jusqu'à maintenant.

En effet, le pays, qui s'était en-gagé dans une politique d'ouver-ture commerciale, avait bénéficié budgétaire les années précédentes, a vu la situation se retourner. Après de manvaises récoltes, bloqué l'activité économique au loppement de l'industrie, notamment celle du vêtement, n'a pas compensé ces déboires : les exportations ont perdu de leur dynamisme. Or, de l'aveu du nouveau

nécessaire - compte tenu de l'acpopulation - pour réduire la pauvreté, améliorer la situation sanitaire et l'éducation.

Le ralentissement s'est répercuté sur les comptes publics, d'autant que la réforme fiscale - extension de la TVA - est restée inachevée; les privatisations ont été pratiquement arrêtées depuis le printemps 1995, alors que les entreprises publiques continuaient de perdre de l'argent : ces pertes out atteint 1 % du PIB, selon le dernier rapport de la Banque mondiale. Le gouvernement avait été ainsi contraint de réduire les dépenses de dévelop-

RISQUES DE CORRUPTION

M. Kibria a su cependant convaincre ses interlocuteurs de la volonté du gouvernement de la Ligue Awami d'accélérer les réformes : « Le Bangladesh a eu d'excellentes politiques, mais n'a pas toujours été capable de les appliquer », a déclaré sans ambages Jo-

Banque mondiale chargé de l'Asie zones franches exportatrices, pour l'exercice en cours et atteindre en deux ou trois ans les fatidiques 7 %. Il promet une politique à long terme de luite contre la pauvreté, qui combinera croissance économique, développement agricole allocations aux plus pauvres («food for work») et soutien aux ONG et aux initiatives privées.

Le Bangladesh restera quand même sous surveillance : les donateurs l'ont invité à améliorer sa ment effectif de l'aide promise ont-ils souligné, dépendra de la capacité du pays à réaliser les ré-

Guy Herzlich

# Les contacts entre le Maroc et le Front Polisario ont repris

contrés, mercredi 11 et jeudi 12 septembre, à Rabat, pour la première fois depuis trois ans. Une délégation de six membres du Front Polisario, dirigée par Bachir Sayed, coordinateur du Front avec la Mission des Nations unies pour le Sahara Occidental (Minurso), a notamment rencontré le ministre de l'intérieur, Driss Besri. Des rencontres avaient déjà en lieu, en août, à Ge-nève, et au début du mois, à Tanger. ~ (AFP, Reuter.)

# Un député tunisien a commencé 🚟 une grêve de la faim

TUNIS. Incarcéré depuis le 18 mai, le député du Mouvement des démo-crates socialistes (MDS), Khémais Chaman, a entamé, mardi 10 septembre, une grève de la faim illimitée, noos ont indiqué, jeudi, des membres de sa familie. Condamné à cinq ans de prison, le 17 juillet; pour divulgation du se-cret de l'instruction dans « l'affaire Mohamed Moada », du nom de l'ancien président du MDS, lui-même condamné à onze ans de prison pour « intelligence avec un Etat étranger », M. Chamari. « entend protester contre ses conditions de détention » et « dénoncer la manière dont son cos a été liquidé, le 29 goût, par la Cour de cassation ». D'autres sources signalent que M. Moada aurait commencé, lui aussi, une grève de la faim.

# Au Burundi, le Parlement est rétabli et les partis autorisés

BUJUMBURA. Le Parlement burondais, suspendu par le comp d'Etat mili-taire du 25 juillet, est rétabli et les partis politiques sont de nouveau autorisés, a aunoncé, jeudi 12 septembre, le gouvernement issu du putsch. Les rays voksins, qui out imposé un embargo au Burundi, demandent un retour à la « légalité ». Mais ils exigent surtout l'ouverture de négociations avec la rébellion hume, geste anquel le nouveau pouvoir se refuse toujours. -

M AFRIQUE DU SUD : le président tranien Ali Aktibar Hachemi Rafsandjani est arrivé, jeudi 12 septembre, à Pretoria, où il a été accueilli par le président Nelson Mandela. Les deux chefs d'Etat se sont félicités de la fratemité des liens qui unissent les deux pays. Washington a regretté, à plusieurs reprises, le développement des relations irano-sud-africaines. — (AFP)

MADAGASCAR: la date de l'élection présidentielle audicipée, provoquée par la destitution du président Albert Zafy, a été fixée au 3 novembre, a fait savoir, jeudi 12 septembre, le gouvernement de Norbert Ratsirahonana, chargé d'assurer l'intérim de la présidence. La Haute Cour constitu-tionnelle avait confirmé, la semaine dernière, l'empêchement de M. Zafy, voité en juillet par l'Assemblée nationale. M. Zafy a déjà fait savoir qu'il serait candidat. - (AFP)

■ LAOS: le Quai d'Orsay a confirmé, jeudi 12 septembre, qu'un Français avait été tué au Laos, mercredi. Clande Vincent, 56 ans, était une personnalité connue à Vientiane, où il dirigeait la plus grande agence de voyages du pays. M. Vincent a été tué avec quatre autres personnes, à 120 km au nord de la capitale, dans l'embuscade que des incomnus out tendue à leur minibus. L'attaque a eu lieu dans une zone peuplée de tribus montagnandes

# Le FMI invite l'Europe à respecter les critères de Maastricht

L'ECONOMIE MONDIALE est « raisonnablement bonne »; mais des difficultés pourraient venir d'Europe, a déclaré, jeudi 12 septembre, Stanley Fis-cher, vice-président du Fonds monétaire international (FMI), lots de la présentation du rapport annuel de l'institution. Selon ce rapport, les efforts de convergence réalisés grâce aux critères de Maastricht ont déjà « joué un rôle central dans la discipline des politiques macro-économiques européennes », et doivent être continués. Le FMI a engagé un montant record de 26 milliards de dollars en 1995-96 au lieu de 22 milliards en 1994-95. – (AF2)

# Appel aux entreprises

soucieuses de l'environnement,

qui en ont assez de la dérive "écologiste"

Les "écologistes" ont souvent un discours totalitaire construit sur le catastrophisme. Ils apportent rarement de solution à la gestion des problèmes concrets d'environnement.

Alors, faut-il encore laisser aux seuls écologistes le monopole de l'environnement?

Pour certains "écologistes", l'environnement est une manne financière.

Pour d'autres, c'est un moyen d'agitation politique sur des bases simplistes: le progrès est destructeur, il faut donc détruire la société actuelle.

Pour d'autres encore, c'est un prétexte: de la croissance, des infrastructures, des usines, des emplois, oui...... mais dans le jardin du voisin!

Mais pour toutes les entreprises qui ont intégré l'environnement dans leur système de gestion, c'est un engagement et une éthique.

La bataille de l'environnement se gagnera par la mise en oeuvre de nouvelles techniques, l'application des règlements, le dialogue avec des écologues responsables.

Elle ne se gagnera pas si on laisse perpétuellement les groupes de pression "écologistes" s'approprier le sujet.

La France est triste ; triste de la pensée conformiste construite sur la peur, triste de ne pas avoir confiance dans son avenir, triste de ne plus oser entreprendre, triste de la démotivation des entrepreneurs et, en particulier, des PMI: il est temps de réagir!

Les chefs d'entreprises qui se sentent concernés sont invités à participer à une conférence-débat sur le thème de L'entreprise face à la dérive "écologiste", le 26 Septembre à 17 heures, à Paris.

A ce débat, participeront Philippe Meyer, chroniqueur à France Inter et directeur de collection, et Bernard Oudin, journaliste et auteur du livre "Pour en finir avec les écolos".

Les invitations sont à retirer au numéro de téléphone suivant : (1) 49 92 95 96



# FRANCE

BUDGET Les indications recueillies de source gouvernementale laissent prévoir un déficit budgétaire d'environ 278 milliards de francs dans le projet de loi de fi-

nances pour 1997, que le conseil des ministres doit approuver le 18 septembre. Par rapport à 1996, les fi-nances de l'Etat ne s'amélioreraient que d'une dizaine de milliards de

comme prévu initialement. Le gouvernement redoute les réactions des marchés financiers. • LA CONJONC-TURE ÉCONOMIQUE ne paraît guère

se redresser si l'on en juge par le chiffre de l'évolution des prix à la consommation, qui accuse une baisse (de - 0,2 à - 0,3 %) en août, pour le troisième mois consécutif.

 ALAIN JUPPÉ a contesté, jeudi, devant des chefs d'entreprise, les critiques portant sur la hausse des impôts locaux et sur le durcissement des conditions d'attribution du RML

# Le gouvernement n'atteint pas son objectif de réduction du déficit

Le projet de loi de finances pour 1997 devrait accuser un écart de quelque 278 milliards de francs entre les recettes et les dépenses, contre 288 milliards en 1996. Le premier ministre craint que ce redressement soit insuffisant pour calmer l'inquiétude des marchés financiers

prises du projet de loi de finances pour 1997, et elle risque de faire quelques vagues : le gouvernement ne tiendra pas l'obiectif de réduction du déficit budgétaire qu'il s'était initialement fizé. Alors qu'Alain Juppé a fréquemment critiqué son prédécesseur à Matignon, Edouard Balladur, pour lui avoir laissé en héritage des déficits « calamiteux », il ne devrait luimême parvenir à diminuer l'impasse budgétaire que d'une dizaine de milliards de francs. De 287.8 milliards de francs en 1996. le déficit devrait ainsi être ramené tout juste sous la barre des 280 milliards de francs. Il semblait acquis, vendredi 13 septembre, que le déficit affiché pour 1997 avoisinerait 278 milliards de

Si le chiffre définitif n'est pas encore arrêté, c'est que le gouvernement a pris du retard dans le bouclage de son projet de loi. Alors que ce dernier doit être examiné, mercredi 18 septembre, en conseil des ministres, il fait encore l'objet d'interminables réunions interministérielles à Matignon. En particulier, deux grands dossiers sont venus perturber les arbitrages de M. Juppé. Le premier est celui de la fonction publique. Dans un premier temps, le projet de budget a, en effet, été dessiné sans prévoir la moindre enveloppe pour une augmentation indiciaire des fonctionnaires. La décision de mettre un terme au gel des rémunérations a donc contraint le premier ministre a revoir, en dernière minute, les grands équilibres du



La paisse des prix à atteint 0,2 à 0,3% en autt. Ce tecil pour le 3º mois consicutif rangène l'haftation à 4,1 à où 4 à 7 en cythine annual. Cette studistique risque de relançer le débat sur la défla annuel. Cette statistique risque de relançer le débat sur la qui, selon certains experts, monuel (écommis française.

Au tout début de la procédure budgétaire, le gouvernement avait arrêté un plan de route dont il ne comptait pas dévier. Pour respecter l'un des critères du traité de Maastricht, qui implique de faire passer les déficits publics sous la barre des 3 % du produit intérieur brut (PIB) à la fin de 1997, il était prévu que les comptes sociaux soient ramenés à l'équilibre et que le déficit budgétaire soit abaissé aux alentours de 247 ou 248 mil-

Pour tenir cet objectif, le gouvernement a donc pris des déci-

6 000 à 7 000 du nombre des fonctionnaires, remise en cause de nombreuses aides en faveur du loconnaîtra donc mercredi le détail du plan d'économies auquel le gouvernement a travaillé pendant tout l'été. Dans la foulée, le gouvernement a clairement fait savoir jusqu'au début du printemps qu'il était absolument hors de question, compte tenu de l'étroitesse des marges de manœuvre, de prévoir en outre une baisse des impôts, comme le demandait les bal-

laduriens. Quand finalement Jacques Chirac a indiqué qu'il attendait malgré tout du gouvernement qu'il engage dès 1997 la décrue fiscale, Bercy a donc dû trouver des solutions pour que les 25 milliards de baisse de l'impôt sur le revenu promis aux contribuables n'augmentent pas d'autant le déficit budgétaire.

Dans un premier temos, le ministère des finances a cru trouver une solution. L'idée consistait à affecter aux recettes générales du budget la soulte de 37,5 milliards de francs que Prance Télécom doit verser à l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par celui-ci du palement, à l'avenir, des retraites des agents de l'établissement. Très attaché à ce que le budget soit sincère, le ministre des finances, Jean Arthuis, et le ministre du budget, Alain Lamassoure, se sont toutefois opposés à cette suggestion, qui présentait l'avantage de contenir le déficit budgétaire sous la barre des 250 milliards, mais grâce à un tour de passe-passe qui aurait fait mauvais effet.

Dans un souci d'orthodoxie, la décision a donc été prise de mettre en réserve la soulte dans ce que les experts appellent un fonds dédié. Au regard des critères de Maastricht, la solution est avantageuse, car elle va diminuer d'autant le besoin de financement de l'Etat. La France pourra donc dire que ce besoin de financement (c'est-à-dire le déficit, au sens de la comptabilité européenne) sera bel et bien inférieur à 3 % du PIB. Mais, pour la comptabilité natioest différente. Si l'apport de

France Télécom n'est pas comptabilisé en recette, le solde du budget se détériore d'autant. C'est donc la raison pour laquelle le premier ministre s'est finalement résigné à afficher un déficit budgétaire de l'ordre de 278 milliards

Le gouvernement sait qu'il s'agit

ment fera valoir qu'un autre grand objectif de sa politique économique - le respect par la France des critères de Maastricht - sera donc, lui aussi, tenu. Enfin, il a visiblement l'intention de rassurer les marchés financiers en leur donnant également la certitude

### Les incertitudes allemandes

En Allemagne aussi, les perspectives budgétaires restent incertaines. Selon le rapport mensuel de la Bundesbank, si le plan d'économies du gouvernement (une réduction de 2,5 % des dépenses) est mené à bien et si la reprise se consolide, le déficit public pourrait redescendre au-dessous de 3 % du PIB en 1997. Mais la rigueur budgétaire est d'autant plus nécessaire que la Buadesbank -sans faire de pronostic pour l'an prochain - n'est pas sûre que la reprise du deuxième trimestre 1996 se confirme. Or le déficit 1996 dépassera largement les prévisions. Il pourrait en effet atteindre 4 %, après 3,5 % en 1995, par suite du raientissement économique qui a entraîné une baisse des recettes. Plus sévère, l'opposition, lors du débat budgétaire au Bundestag, juge trop optimistes les prévisions gouvernementales de croissance pour 1997, et estime que le déficit dépassera de 18 milliards de deutschemarks (plus de 60 milliards de francs) le chiffre prévu (56 milliards de marks).

d'une décision grave, qui risque d'être très mal interprétée par les marchés financiers. Il a donc arrêté dès à présent le message qu'il s'appliquera à délivrer mercredi, quand il lèvera le voile définitif sur son projet de budget. D'abord, il s'évertuera à souligner, expliquet-on dans les milieux gouvernementaux, que, malgré une très mauvaise conjoncture, il est parvenu à « une véritable maîtrise de la dépense ». En clair, l'objectif d'une croissance zéro a été inté-

tée dans l'exécution de la loi de fisager une nouvelle régulation nouveau plan de gel ou d'annulations de crédits. « Nous sommes debout sur les freins », dit-on en

qu'ancune dérive ne sera consta-

Le message sera-t-il compris? Le gouvernement va, en tout cas, engager une partie difficile en abattant mercredi ses cartes bud-

Laurent Mauduit

E. C. 50.

CATE OF LINE

2235

---

200

Sec. 15.

# Alain Juppé : « Je ne reprends pas d'une main ce que je donne de l'autre »

ALAIN JUPPÉ s'est livré, le 12 septembre, à « Même si j'entre dans la comparaison, c'est commerce, à Paris, et à l'occasion d'une remise de prix à la Semaine de l'entreprise, à Bordeaux. Reletant dans les

mêmes termes les critiques.

Il a affirmé que prétendre

que l'Etat avait prélevé

120 milliards de francs en



1996 n'a « aucune réalité » puisque, selon lui, les prélèvements supplémentaires

ont été « au plus de 80 milliards de francs », en tenant compte des 40 milliards de francs d'allègements des charges so-

Le premier ministre a dénoncé « l'extraordinaire opération de désinformation » et la « manipulation » qui consiste à dire, « de préférence à 20 heures », que l'alourdissement de la fiscalité locale augmenterait de 25 milliards de francs en 1997 et annulerait les 25 milliards de francs de réductions de l'impôt sur le revenu. L'augmentation de la fiscalité locale qui pèsera aussi sur les entreprises concernera les familles par le biais de « la taxe d'habitation » pour 2 milliards de francs, a-t-il souligné, ajoutant:

une vigoureuse défense de sa politique bud- moins 25 milliards plus 2 milliards, et non moins unes des solutions de rechange à sa politique gétaire au cours d'un déjeuner du Conseil du 25 milliards plus 25 milliards, comme on essaie agitées dans sa majorité. A Charles Pasqua qui de le faire croire. » Il a ajouté : « Il n'est pas vrai que le gouvernement reprenne d'une main ce au'il donne de l'autre. »

M. Juppé a tenu le même raisonnement à Bordeaux à propos des entreprises : « En 1995, l'alourdissement des charges fiscales et sociales sur les entreprise a été d'environ 20 milliards de francs [...]. Dans le même temps, les allègements de charges sociales ont atteint 30 milliards. Quant à l'année prochaine, nous n'avons prévu dans le budget 1997 aucun alourdissement de charges supplémentaire. Du côté des allègements [pour les entreprises], au totai, un peu plus de 15 milliards sont prévus. Quand j'entends dire qu'on a repris d'une main beaucoup plus qu'on n'a donné de l'autre, j'essaie de vous démontrer que ce n'est pas vrai. »

« NI RÉCESSION NI DÉFLATION »

« Au 🏲 octobre, a-t-il continué, grâce à la conjonction de la ristourne Balladur et de la ristourne Juppé, sur tous les salaires jusqu'à 1,33 fois le smic, c'est-à-dire sur tous les salaires jusqu'à 8 500 francs ou 8 600 francs brut, la ristourne de charges sociales atteindra 13 %. »

Auparavant, M. Juppé avait écarté quelquesa demandé le lancement d'un grand emprunt, il a répondu : « le rappelle seulement que l'on emprunte déià, toutes collectivités publiques confondues, plus de 500 milliards de francs par an et que les ponctions du Trésor sur le marché financier représentent 985 % des émissions de titres. le ne vois pas ce qu'un tel emprunt apporterait. »

Il veut tirer la France du « scénario de l'inacceptable » qui consistait à « prolonger les tendances», à augmenter les dépenses donc les déficits et les impôts. « Nous allions dans le mur », a-t-il rappelé, se félicitant que « les dépenses de l'Etat seront les mêmes en 1997 qu'en 1996, ce aui permettra de tenir le déficit global ». Il a balayé en une phrase les tentations d'une « autre politique » qui voudraient forcément dire « dépenser plus ».

Au sujet de la conjoncture, il a déclaré : « Je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui en récession ou en défiation [...]. Nous avons une zone de stagnation en Europe. » Selon lui, la croissance devrait « connaître un accroissement sensiblement égal à celui observé en 1995 ». Il prévoit un niveau d'activité en progression de

# Cacophonie sur le montant de la hausse de la fiscalité locale

LE SYSTÈME des collectivités locales à la française est une sorte d'« usine à gaz », où même les spécialistes ont parfois du mal à se retrouver. L'étrange ballet, autour de la fiscalité locale, auquel se livrent depuis le début de la semaine ministres et élus censés maîtriser le sujet augmentera sans doute la perplexité de l'homme de .

Tout commence avec un chiffre - 20 à 25 milliards de francs d'augmentation pour 1996 - provenant, apparemment, des services du budget. Sa divulgation coincide facheusement avec l'annonce par Alain Juppé d'un allègement de l'impôt sur le revenu de 25 milliards de francs pour 1997. Le 11 septembre, Jean-Pierre Fourcade, sénateur (UDF) des Hautsde-Seine et président du comité des finances locales, avance, kri, le chiffre de 17 milliards de francs de hausse des impôts locaux. Le lendemain, dans Les Echos, Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, estime que la fourchette de 20 à 22 milliards de francs « semble »

exacte. Pourtant, jeudi lors d'un déjeuner avec le conseil national du commerce, puis le soir à Bordesux, Alain Juppé, agacé, affirme que les impôts locaux pour les particuliers, essentiellement la taxe d'habitation »-. n'augmenteront que de 2 milliards de francs. En fait, les ménages payent la taxe d'habitation, mais aussi celles sur les fonciers bâti et non bâti. Ces trois taxes représentent sensiblement la moitié de l'ensemble des prélevements effectués par les collectivites locales. Depuis 1992, le produit de la taxe sur le foncier non bâti a même dépassé celui de la taxe d'habitation.

A Matignon, on précise que la somme de 2 milliards de francs ne tenzit pas ses engagements en correspond à l'augmentation de la seule taxe d'habitation. Par extrapolation, il est possible d'hasarder une estimation de l'augmentation

des deux autres taxes foncières: en 1995, l'ensemble des collectivités locales a voté 58,9 milliards de taxe d'habitation, 68,9 milliards de foncier bâti. 5.4 milliards de foncier non bâti, soit au total 133,3 milliards de francs. Si ces proportions sont grosso modo respectées, le total des impôts locaux directs prélevés sur les particuliers devrait s'élever aproximativement à 138 milliards de francs en 1996. soit une augmentation d'à peine 5 milliards. Moitié moins de que ce qui était avancé avant l'intervention de M. Juppé dans le débat...

**UNE CONSTANTE DEPUIS 1986** 

Quant à la « comparaison » entre les prélèvements étatiques et la fiscalité locale, le premier ministre a soutenu qu'elle n'avait « aucun sens ». De fait, il est impossible de mélanger l'impôt sur le revenu des particuliers et l'ensemble des împôts locaux, qui touchent les ménages, mais aussi les entreprises par la taze professionnelle. Cependant, les gouvernements succes ont bien une part de responsabilité dans l'augmentation de la fiscalité locale.

Depuis l'épisode des lycées transférés aux régions, en janvier 1986, sans les sommes nécessaires pour les remettre en état, les rapports entre l'Etat et les élus locaux ont quelque chose d'immuable, du moins sur le plan financier. Routes, hôpitaux, universités: au nom de la décentralisation, l'Etat se désengage de nombreux domaines, et les collectivités locales pallient ces retraits successifs. A tel point que les départements s'étalent rebiffés lorsqu'Edonard Balladur avait voulu leur transmettre toute la charge du RML Plus récemment, le président de l'Association des maires des grandes villes, Jean-Marc Ayrault (PS), s'emportait contre l'Etai qui, une fois de plus, affirmait-il, matière de transports urbains.

> Jean-Louis Andreani et Martine Valo

# Des membres de la majorité contestent le projet de réforme du RMI

LE PROJET gouvernemental d'appliquer l'obligation alimentaire aux familles des allocataires du revenu minimum d'insertion (RMI), a continué de nourrir une intense polémique, jeudi 12 septembre. Alain Juppé a déclaré, à Bordeaux, qu'il était hors de question de retirer le RMI à \* ceux aui en ant besoin » mais qu'il « y en a d'autres aui fraudent ». Il a fait allusion à un « rapport de la Cour des comptes », qui a « officiellement ecrit, noir sur blanc, qu'il y avait 10 % de fraudes ». Un rapport d'enquête des inspections générales des finances et des affaires sociales évaluait effectivement, en 1995, à 10 % des dossiers « l'ampleur de la fraude potentielle liée à la sous-déclaration des ressources ».

En l'absence de statistiques précises, le député UDF de la son, partisan de l'obligation ali- d'autres alternatives, d'autres so- département a dénoncé une « ai-

mentaire, avait estimé, en 1994 lors d'un débat à l'Assemblée nationale, à « 0.5 % ou 1 % maximum » les cas « très rares de personnes qui bénéficient du RMI alors qu'ils ont des débiteurs d'aliments extrêmement aisés ».

LINANIMITÉ DE LA GAUCIE

Pierre Méhaignerie, président UDF du conseil général d'ille-et-Vilaine, a d'ailleurs estimé, jeudi à Rennes, que les « dérapages » en matière de RMI « devaient être réglés par d'autres voies que le recours à l'obligation alimentaire » des parents. Pour le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, même s'il « y a manifestement, à vingt-cinq ans et un jour, des jeunes qui demandent le RMI et qui n'entrent manifestement pas « pour ceux-là, comme pour le Marne, Charles Amédée de Cour- pays, mieux vaudrait trouver lone, député socialiste du même

lutions ». Pour Jean-Louis Masson, député RPR de la Moselle, « la solution du gouvernement qui consiste à vouloir faire payer les familles des bénéficiaires du RMI n'est pas judicieuse ».

Jacques Myard, député RPR des Yvelines, a affirmé que «le défaut le plus criant du système actuel est qu'il organise quasiment légalement le travail au noir »: c'est donc sur ce point qu'il demande un renorcement des contrôles.

Face à ces attitudes nuancées dans la majorité, le projet du gouvernement a en revanche suscité une condamnation unanime dans l'opposition. Patrick Braouezec, député communiste de Seine-Saint-Denis, a estimé que le recours à l'obligation alimentaire était « inacceptable » et dans le champ de la pauvreté», constituait « un recul de société sans précédent ». Claude Barto-

taque misérable vis-à-vis du RMI. pour essayer de trouver 500 millions de francs d'économies ».

La Fédération nationale des associations d'accueil et de réadap-tation sociale (FNARS) a souligné que cette mesure « n'est pas justifiée et n'a fait l'objet d'aucun concertation auprès des associations sociales et humanitaires.». Elle a estimé qu'elle cosntituerait « un facteur renforçant les ruptures des liens familiaux ».

Pour l'association Familles de France, « quand quelqun est en danger de marginalisation, il a grand besoin du soutien de ses proches en plus du RMI pour avoir une chance de s'en sortir ». Enfin, pour l'association Droit au Logement (DAL) « les économies prévues par le gouvernement sur le RMI constituent une nouvelle illustration des attaques du gouvernement sur les aides consacrées à lutter contre la précarité, le chô-

PORTES

With the exercise

ill. Hannolin pours

# La droite iséroise réitère sa confiance à M. Hannoun pour succéder à M. Carignon

Un nouveau premier vice-président du conseil général doit être élu le 20 septembre

Le RPR et l'UDF ont réitéré leur confiance, jeu-di 12 septembre, à Michel Hannoum, président du groupe RPR, comme chef de la majorité dé-de la succession d'Alain Carignon, président du être élu le 20 septembre.

de notre correspondant régional Les étus de droite du conseil général de l'Isère, à l'exception des six membres du groupe des élus « non inscrits » (div.d.), ont renouvelé leur confiance, jeudi 12 septembre, au député Michel Hannoun, président du groupe RPR, après une réunion qui a duré neuf heures. Investi trois jours auparavant pour devenir le chef de la majorité départementale et prendre, de fait, la succession d'Alain Carlgnon, placé en détention depuis le 9 juillet, M. Hannoun avait fait l'objet d'une perquisition menée, le 10 septembre, par le juge Patrick Desmure dans sa mairie de Voreppe. Celle-ci s'inscrivait dans le magistrat de Nanterre sur une af- qui pesent désormais contre lui. La

faire de fausses factures impliquant des entreprises du bâtiment et des travaux publics mise au jour dans le département de l'Ain Dans le contexte, pour le moins sensible, des « affaires greno-bluses » cette poursile et subite

bloises », cette nouvelle et subite intrusion de la justice allait-elle bouleverser la nouvelle organisation départementale, laborieusement élaborée par les membres de la majorité ? Préoccupée d'abordpar la « nécessité du changement » et la « rupture avec le système Carignon », la droite se trouvait ainsi confrontée à une nouvelle difficulté. Jeudi matin, Michel Hannoun a tout d'abord proposé à ses amis politiques de retourner devant les électeurs de son canton afin d'être «lavé» des soupçons

Pen ont dissuadé et lui ont renouvelé leur soutien lors d'un vote. Toutefois, les membres du groupe des « non-inscrits » ont fait savoir qu'ils ne participeraient pas à l'exécutif du département, si celuici comprenait « une ou plusieurs personnes mises en examen ou sus-ceptibles de l'être ». Ils out plaidé, par alleurs, pour le maintien à la première vice-présidence de l'assemblée de Pierre Grataloup (div.d.), actuellement en charge de l'intérim.

ASSURER UN DITÉRIM

«La dissolution du conseil géné-ral aurait été la solution la meilleure pour l'Isère. Elle aurait permis, notamment, de mettre fin à la prési-dence d'Alain Carignon. Mais il

majorité des conseillers généraux s'agit d'une procédure très complexe et longue à mettre en œuvre. Aujourd'hui, nous devons donc faire avec les hommes que nous avons et qui sont les seuls à pouvoir constituer l'exécutif », note avec dépit le sénateur Jean Faure, président du groupe UDF. La liste des conseillers généraux isérois mis en examen ou condamnés comprend déjà cinq noms: outre Alain Carignom, il s'agit de Jean-Guy Cupillard (RPR), vice-pré-sident charge de l'équipement et des routes, Jean-Yves Poirier (RPR) vice-président des routes. (RPR), vice président chargé du tourisme, de la jeunesse et des sports, Bernard Quercy (RPR) et François-Régis Bériot (UDF). Ouatre autres mises en examen sont susceptibles d'intervenir dans

les prochaines semaines. Les conseillers généraux de l'Isère doivent se retrouver, le 20 septembre, pour procéder à l'élection du nouveau premier vice président de leur assemblée. Après six mois d'absence, les élus socialistes et communistes ont décidé de retourner dans l'hémicycle. Le nouvel élu aura la charge d'assurer l'intétim de M. Carignon jusqu'à ce que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi que celuici a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon le condamnant à cinq ans de prison, dont quatre ferme. Le regroupement de la majorité départementale autour de la candidature de M. Hannoum a permis d'éviter une rupture entre le RPR et l'UDF. Toutefois, ce replâ-trage, miné par les affaires, risque de fragiliser pendant encore de longs mois une collectivité aujourd'bui largement discréditée.

Claude Francillon

# Les rocardiens appellent le PS à bâtir un projet « fort »

DANS LA LETTRE d'Action pour le renouveau socialiste (ARS), les rocardiens mettent en garde le Parti socialiste, jeudi 12 septembre, sur le double risque de « la stratégie du flou » et du « modérantisme fiscal » dans le débat en cours sur une politique écono-mique alternative. Jean-Pierre Sueur et Alain Bergounjoux s'inquiètent de ceux qui « représentent le débat politique selon la vieille métaphore du jeu d'échecs » et ne jugent pas opportun « de se découvrir trop tôt ». Ces proches de Michel Rocard demandent un projet « fort » et « fondé sur une redistribution significative ». « Nous n'aurons pas trop de quinze mois, pour expliquer et pour convaincre », assurent-ils en demandant « des prélèvements plus justes, fondés sur l'ensemble des revenus, qu'il s'agisse des revenus du capital ou des revenus du travail ».

■ GOUVERNEMENT : Jean-Pierre Raffarin, ministre (UDF) des PME, du commerce et de l'artisanat, a rendu jeudi 12 septembre un hommage appuyé à Alain Juppé, déclarant qu'« aujourd'hui, un hommage appuyé à Alain Juppé, déclarant qu'« aujourd'hui, dans les difficultés qui sont les nôtres, le courage s'est installé à Matignon ». Le délégué général adjoint du Parti populaire pour la démocratie française a affirmé, sur RMC, qu'il « aime de plus en plus » le premier ministre. « Quand on voit comment il résiste à tous ces coups, il faut quand même avoir une sacrée tripe », a-t-il ajouté. 

BUDF: Bernard Bosson, président de la composante Force démocrate des députés UDF, estime dans un entretien publié vendredi 13 septembre par Libération, que le premier ministre devrait faire « un effort » pour mieux écouter la majorité. « On n'est comme on préside le RPR », affirme-t-il, en ajoutant m'il anyait été préférable de « diminuer les charges sur les sa-

tant qu'il aurait été préférable de « diminuer les charges sur les sa-laires ou la TVA » plutôt que d'alléger l'impôt sur le revenu.

RPR: Bernard Murat, député de Corrèze et maire de Brive, a demandé, jeudi 12 septembre, à être déchargé de ses fonctions de secrétaire national du RPR à la santé, en invoquant une « charge de travail trop importante ». Il devrait être remplacé par Bernard Accoyer, député de Haute-Savoie.

ASSEMBLÉE NATIONALE: les députés reprendront leurs travaux, mardi 1ª octobre, premier jour ouvrable de la session unique. La session commencera par l'installation du bureau de l'Assemblée, Selon l'ordre du jour transmis par le ministre des relations avec le Parlement, l'examen du projet de loi sur la détention provisoire, déja adopté par le Sénat le 30 mai, devrait être le premier texte inscrit à l'ordre du jour de la session.

REPORT : la commémoration du cinquantenaire du Consell économique et social (CES), qui était prévue le 22 octobre, a été reportée au mardi 29 octobre, en raison de l'emploi du temps du président de la République. Le Conseil économique et social, présidé par Jean Mattéoli, a prévu, à l'occasion de l'anniversaire de sa création en tant qu'assemblée constitutionnelle, plusieurs manifestations dont une séance solennelle, présidée par Jacques

■ GRÈVE: cinq syndicats de journalistes (SNJ, USJF-CFDT, SNJ-CGI, SCJ-CFIC, SJ-CGC) demandent à leurs adhérents de participer à une journée d'action, mercredi 18 septembre, pour participer à une journee d'action, mercreul le septembre, pour protester contre le projet de suppression de l'abattement fiscal de 30 % pour frais professionnels. Les sections syndicales SNJ et SNJ-CGT de Radio-France ont appelé les journalistes du groupe public à cesser le travail pendant vingt-quatre heures pour dénoncer cette « perte de pouvoir d'achat inacceptable ».

# Le PCF veut impliquer davantage ses militants dans la préparation du congrès de décembre

RÉSISTANCE AU CHANGEMENT, lassitude de- « l'impulsion » du débat était « de la responsabilité des vant une procedure complexe ou simple assoupissement estival? La direction du Parti communiste a jugé, jeudi 12 septembre, lors de son comité national de rentrée, que les militants communistes n'étaient pas encore suffisamment impliqués dans la préparation du 29 congrès. Afin « à impulser le débat », elle a donc décidé de convoquer, le 23 septembre, l'en-semble des premiers secrétaires fédéraux.

« Les avancées démocratiques nouvelles que nous avons décidées pour le congrès sont exigeantes », a indiqué Jean-Paul Magnon, secrétaire à l'organisation et rapporteur du comité national. « Elles demandent un engagement des directions dans le débat et dans son organisation pour donner à tous et à toutes le goût et l'envie de participer », a-t-il ajouté. La commission de la transparence avait indiqué, dans une déclaration publiée par L'Humanité et reprise par M. Magnon, que

directions du parti à tous les niveaux », et «[impliquait] un effort conséquent » avant le comité national des 17 et 18 octobre, qui rédigera un relevé des opinions et précisera, pour les cinq questions en débat, les «idées et orientations» de la direction, soumises an vote des communistes. Le PCF a également annoncé, jeudi, que son secré-

taire national, Robert Hue, participerait pour la première fois aux journées padementaires des groupes communistes de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Parlement européen, qui auront lieu à Aubagne (Bouches-du-Rhône) les 25 et 26 septembre. Un signe? C'est à cette occasion que, l'an passé, certains parlementaires s'en étaient pris à la ligne d'« opposition constructive » du nouveau secrétaire national.

Ariane Chemin



# SOCIÉTÉ

JUSTICE Les policiers ont arrêté, jeudi 12 septembre, le meurtrier présumé de Nicolas, collégien tué de deux coups de couteau trois jours auparavant. Il s'agit d'un adolescent

âge de quinze ans, prénommé Khtab, décrit par les policiers comme un jeune homme « marginal, nerveux et violent », aimant « jouer du couteau » pour épater ses amis. • SE

SAISISSANT de ce drame, le Front national organise, le 14 septembre, une manifestation à Marseille dénonçant préfet de région a décidé de ne pas

interdire ce rassemblement. APRÈS LES PROPOS de Jean-Marie Le Pen sur « l'inégalité des races », « l'immigration et l'insécurité ». Le Jacques Toubon a annoncé, le 12 septembre, qu'il ne demanderait pas au

parquet d'engager des poursuites pénales à l'encontre du président du FN. Le gouvernement a décidé de renforcer la législation antiraciste. €. (Lire aussi notre éditorial page 12.)

# Un adolescent reconnaît le meurtre de Nicolas, quatorze ans, à Marseille

Agé de quinze ans, le jeune homme, arrêté jeudi par la police, devait être mis en examen, le 13 septembre, pour homicide volontaire. Décrit comme « marginal et violent », il avait déjà été présenté devant un juge des enfants

MARSEILLE

de nos envoyés spéciaux « Un geste de violence brutale et stupide. » C'est par cette formule que le procureur de la République de Marseille, Louis Di Guardia, a annoncé l'interpellation, jeudi 12 septembre, du meurtrier présu-mé du collégien tué, lundi 9 septembre. Appréhendé dans la matinée, alors qu'il se rendait au domicile de sa mère, cet adolescent de quinze ans a rapidement reconnu être l'auteur du coup de couteau mortel qui a tué Nicolas, quatorze ans. Il a également confirmé le caractère gratuit de son acte. Dans ses déclarations, Khtab, dépeint comme « plutôt petit et fluet », a reconnu avoir porté deux coups de couteau à Nicolas. Mais sans vouloir le tuer, a-t-il assuré aux enquêteurs.

Par défi et selon une habitude qu'il avait bizarrement baptisée « le cinq francs », l'adolescent avait donné une claque sur la nuque de Nicolas, assis sur le seuil d'un immeuble du centre-ville, où il mangeait un sandwich. «Lorsqu'il s'est levé, torse nu, a expliqué Khtab lors de sa garde à vue, j'ai vu qu'il était plus grand et plus costaud. J'ai ouvert mon Opinel à virole et je l'ai frappé à deux reprises. La deuxième fois, l'ai enfoncé la lame jusqu'au bout. » Khtab a ensuite pris la fuite, « en rigolant », a rapporté le garçon de dix-sept ans qui

l'accompagnaît et qui avait été in-terpellé mercredi. En tous points, la scène décrite corrobore les premiers témoignages, et notamment celui de Pierre, l'ami qui était avec

la ieune victime. L'arrestation des deux adolescents, opérée moins de soixantedouze heures après les faits, est le fruit de la collaboration entre les enquêteurs du service régional de police judiciaire et deux liotiers de l'unité de police judiciaire du 4 arrondissement de Marseille. Dès le lendemain du drame, le signalement sommaire des deux jeunes et leur description vestimentaire sont police. Immédiatement, le sousbrigadier Thierry Navarro et le brigadier Patrice Charpentier pensent à Khtab et à son compagnon Hatem, qu'ils ont déjà contrôlés. Mercredi, les deux flotiers croisent Hatem. A peine monté dans le véhicule de police, l'adolescent leur lance: « Je ne l'ai pas tué, c'est

« IL FAIT CE QU'IL VEUT »

Sur la base de cette enquête considérée comme achevée, Khtab devait être présenté, vendredi 13 septembre, à un juge d'instruction pour être mis en examen du chef d'homicide volontaire. Le procureur a déjà fait part de son intention de requérir un mandat de dépôt à l'encontre de l'ado-

lescent. En revanche, le magistrat semblait plus hésitant à propos des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre son « complice passif ». L'information judiciaire, qui devait être confiée à Chantal Gaudino, doyen des juges d'instruction marseillais devrait maintenant s'orienter vers la personnalité du jeune meurtrier présumé, décrit par les policiers

comme « marginal et violent ». A la mort de son père, il y a plus de trois ans, la famille de Khtab avait quitté Nîmes pour s'installer

HUBERT BLANC, préfet de la région Provence-

Alpes-Côte d'Azur, a décidé de ne pas interdire la ma-

nifestation du Front national qui doit se dérouler, same-

di 14 septembre, jour des obsèques de Nicolas, ainsi que

le lui demandaient plusieurs associations antiracistes.

« Il n'y aura pas d'interdiction, car les moyens à mettre en

place seraient incompatibles avec une journée de deuil et

de recueillement », a précisé le préfet de région. Cette

décision repose sur l'idée que les troubles qui pour-raient naître d'une interdiction seraient bien plus

grands que la manifestation elle-même: « Un jour de

deuil n'est pas un bon moment pour se battre dans la

rue », note Bruno Delsol, directeur de cabinet du préfet.

de ne pas interdire n'est en rien un jugement moral sur le

discours des organisateurs ». Les élus Front national du

conseil municipal de Marseille ne seront, en revanche,

pas reçus par le préfet de région comme ils le souhai-taient, car, souligne M. Blanc, « il n'est pas question de

A la préfecture, on précise que « le fait d'interdire ou

à Marseille. Depuis, témoigne sa mère, une femme de ménage, l'adolescent était devenu « violent et nerveux », au point qu'elle avait. sollicité, il y a un an et demi, un juge du tribunal pour enfants en vue d'une mesure d'assistance

Khtab, cadet d'une fratrie de trois enfants, avait effectivement été suivi par une éducatrice dans un fover marseillais avant d'en être renvoyé. « Il s'énerve vite, il frappe, mais par crises. Il fait ce qu'il veut et je ne peux rien », se dé-

Le préfet de région autorise la manifestation du FN

avant les faits, avait donné 900 francs à son fils pour qu'il s'achète la paire de chaussures de sport de ses rêves. Depuis quelque temps, Khtab ne fréquentait plus qu'épisodiquement le domicile fa-

Ses copains évoquent eux aussi la violence de cet adolescent qui « jouait du couteau pour [les] épater ». A plusieurs reprises, l'adolescent a eu affaire à un juge des enfants pour des petits délits : un

recevoir une délégation, d'entamer la discussion avec une

avait déclaré que la manifestation « n'est pas une ma-

nifestation de compassion à l'égard de la famille, mais de

mise en accusation des responsabilités politiques ». Le parcours prévu traduit cette démarche politique en

fixant le départ devant l'hôtel de ville et l'arrivée près de

la préfecture. Les quatre banderoles prévues reprennent

les thèmes de l'insécurité et de l'immigration : « Nicolas,

plus jamais cela », « Halte à l'insécurité », « Immigration

= insécurité », « Non au racisme antifrançais ». Le FN

précise que « ce sera avant tout une manifestation locale

et départementale ». Les fédérations limitrophes ont été

prévenues, mais aucune disposition spéciale n'est pré-

vue pour l'acheminement de leurs militants. Jean-Marie

Le Pen devrait intervenir à la fin de la manifestation.

Mercredi 11 septembre à Toulon, Jean-Marie Le Pen

fraction qui s'autodésignerait ».

lences. Son jeune âge n'avait pas entraîné de sanction pénale au-delà de l'admonestation.

legouverneme

la jeuslatio

19 A 1804

Au lycée professionnel privé Jacques-Raynaud, dans les quar-tiers nord de Marseille, il venait d'être admis en classe supérieure et passait pour un élève bien noté. à l'inverse de son camarade Hatem, renvoyé de l'établissement après avoir crevé les pneus du véhicule d'un enseignant. Dans cet établissement au public difficile. Khitab se faisait appeler « Tyson », un surnom inspiré de sa coupe de cheveux, semblable à celle du boxeur américain.

SOULAGEMENT

L'annonce de son arrestation a provoqué un soulagement dans la ville. Sur le lieu du meurtre, à l'angle de la rue Consolat et de la rue des Abeilles, l'émotion restait vive. Toute la journée de jeudi, peluches, bouquets de fleurs et messages de condoléances ont continué à s'accumuler. Quelques éciats de voix ont bien jailli, dans la matinée, lorsqu'un homme a tenté 🛋 d'empêcher une femme marocaine de se recueillir. Mais on était loin des cris entendus lors de la manifestation de la veille (Le Monde du

an of

**空**(1)10

gan 🚅

diagram.

24:21 miles

₹(2)\$<sub>1,7</sub> .

700

27.

J. C.

18.00

13 sentembre). Hubert Blanc, le préfet de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et Michel Sappin, préfet délégué pour la sécurité et la défense, se sont voulus rassurants. S'il reconnaît ou'il n'existe « aucune prévention technique » à un tel crime. Hubert Blanc a annoncé la tenue, la semaine prochaine, d'une ren-contre sur la sécurité dans le centre de Marseille. Michel Sappin a indiqué, de son côté, que la délinguance de voie publique avait marqué, sur les sept premiers mois de l'année, un recul de 17 % par rapport à la même période de

il a également souligné que 🍎 « rien ne justifiait » les chiffres avancés par Bruno Mégret, selos equel « 70 % de la violence et de la délinquance dans les Bouches-du-Rhône sont dus à des étrangers ou à des individus jouissant de la double nationalité ». Le délégué générai du FN, à l'annonce de l'arrestation du meurtrier présumé, a publié un communiqué, affirmant: «L'auteur du crime est un étranger déjà arrêté et relâché pour d'autres méfaits. » Le procureur de la République, Louis Di Guardia, a terru à corriger rapidement l'information : né à Montpellier, de parents marocains, Khtab, comme Hatem. est de nationalité française.

> Nathaniel Herzberg et Luc Leroux

Algériens furent victimes en une

# « Un danger mortel pour la démocratie »

La Commission nationale consuitative des droits de l'homme, réunie jeudi 12 septembre pour adopter un avis portant sur la régularisation de certaines catégories de sans-papiers, a publié en parallèle une déclaration répliquant aux propos de Jean-Marie Le Pen sur l'«inégalité des races».La Commission constate que, « audelà de son discours habituel, il [le président du FN] bascule, en contradiction avec la tradition républicaine française, plus que séculaire, dans le "racisme biologique", poussé jusqu'au bout de sa logique par les nazis. De telles déclarations, scientifiquement fausses, constitutionnellement inciviques, juridiquement infondées, humainement méprisables et politiquement abjectes, poursuit l'instance placée auprès du premier ministre, appellent à un sursaut national afin de repousser définitivement ce danger mortel pour la démocratie ».

### Le désespoir de Michel Bourgat, à qui on a pris son « gamin » MARSEILLE

de notre envoyé spécial L'homme a éteint son ordinateur, a rangé dans sa poche le téléphone portable qui ne le quitte pas, puis il a baissé les rideaux du cabinet. Les mains un peu tremblantes, il ouvre sa sacoche pour y déposer le stéthoscope qu'il a soigneusement plié. Des gestes simples, que le docteur Michel Bourgat accomplit tous les soirs, machinalement. De ces gestes auxquels tance, mais qui, ce jeudi soir 12 septembre, lui évitent de trop penser. En fin de matinée, les policiers du commissariat central lui ont appris l'arrestation du meurtrier présumé de son fils Nicolas. Cela ne l'a pas empêché d'accomplir sa vacation à l'hôpital Edouard-Toulouse, puis, à l'heure du déjeuner, d'effectuer ses visites à domicile. Il a poursuivi ses consultations tout l'après-midi, dans le cabinet du quartier populaire de la Belle-de-Mai, où il exerce depuis vingt-six ans. « ici, par réflexe, l'ai presque l'impression de vivre une vie normale. A la maison, il y a la chambre de Nicolas. Si j'ouvre la porte, je m'effondre. »

Il a prononce ces mots d'une voix douce. De ce ton qu'il emploie chaque fois qu'il évoque son fils, « un gamin bien, sain ». Puis la voix change, devient métallique. Michel Bourgat

dé Nicolas. Pas un enfant, assène-t-il, plutôt « une bête fauve, une anomalie de la société comme on en fabrique de plus en plus et qu'il faut mettre au rebut aussi longtemps que possible ». « Je suis contre la peine de mort, ajoutet-il sans une hésitation, mais il a pris la vie de mon fils, alors je veux qu'on lui bousille la sienne. Je n'ai pas honte de le dire: pour lui, l'éprouve de la haine. »

RE SUIS CONTRE LES RÉCUPÉRATIONS :

Une seconde, il s'interrompt, comme s'il laissait ce dernier mot résonner dans sa tête. Puis ii reprend : « li serait blond aux yeux bleus ou rouge avec des étoiles vertes, ce serait la même chose. Je ne veux pas faire d'amaigames raciaux. Et je suis contre les récupérations, quelles qu'elles soient. » Quelles qu'elles soient... Michel Bourgat ne veut pas en dire plus. Pas question, en effet, pour cet ancien membre du RPR, de dénoncer le seul Front national. « Je refuse de jeter l'anathème sur un groupe. Le drame de notre société, ça n'est ni les immigrés ni le Front national. C'est que les gens ne se parlent plus. Quand ils ne sont pas d'accord, ils s'insultent ou ils se battent. C'est comme ça qu'on crée des monstres. Il y a 15 % de personnes qui votent pour le FN ; il n'y a pas 15 % de pourritures. » Il n'envisage pas davanFront, samedi matin : « ils ont le droit de s'exprimer. » « Mais je préférerais tellement que, ce jour-là, les gens viennent aux obsèques de mon fils, ajoute t-II. Il y aura beaucoup de monde. Et aussi des Arabes. »

Il évoque les amis que Nicolas côtoyait à la boxe, ceux que lui, médecin de la Fédération française de karaté, croise sur les tapis, ou dans ce dispensaire de Médecins du monde situé dans les quartiers nord et qu'il anime

Blancs du & arrondissement », sourit-il. Machinalement, le médecin raccroche le téléphone qu'il avait laissé décroché toute la : journée. Immédiatement, la sonnerie retentit: un ami de son fils. Michel Bourgat prononce quelques mots, invite l'adolescent à « continuer de venir nous voir, même dans dix ans», puls s'interrompt, un sanglot dans la voix. Il est 18 h 30. Dans trente minutes, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin sera chez lui. Et peut-être encore la télévision. Mais Michel Bourgat assume : « j'ai médiatisé l'affaire lorsque j'ai entendu dire que mon fils était mort des suites d'une altercation entre jeunes. Il n'y a pas eu d'altercation : il est mort, il avait encore la bouche pleine. Et dans la moin il avait un sandwich, pas un couteau. »

L. L. et C. Ch.

### parle à présent du \* monstre » qui a poignartage une interdiction de la manifestation du Une ville qui entretient une histoire d'amour et de haine séculaire avec les étrangers

MARSEILLE

de notre envoyé spécial « Ils sont tristes, sales, loqueteux, tribus entières émigrant vers le Nord (...) où on mange, où on boit, où on est heureux... Puis ils s'installent (...), jouant tour à tour de l'accordéon et du couteau. La nation hospitalière entre toutes est devenue enragée à l'égard d'une race limitrophe que ravage la misère. » Maghrébins de 1996? Non, Italiens vus par le journal La Patrie en 1896, cité par l'historien Pierre Milza.

C'était un siècle avant le meurtre de Nicolas et les provocations du Front national, mais tout y est : la « misère du monde » venue croquer les fruits de la République, l'étranger au couteau (l'arme du lâche), et déjà, Marseille, cette ville où «il ne se commet pas un crime sans qu'un Piémontais sorti de sa tannière (...) n'y ait trempé le petit doigt », selon un chroniqueur du Second Empire. Marseille et ses « Vepres » de 1881... Cette annéelà, un pogrome anti-italien fut décienché à la suite du refus d'immigrés « ritals » de pavoiser aux couleurs françaises sur le passage des troupes revenant triomphalement de Tunisie et de quelques siffiets entendus près du Vieux-Port. Bilan de six jours d'émentes : trois morts, dont deux Français, tués à coups de conteau, et un Italien.

Pourquoi Marseille? Toujours

Marseille? Lourdes questions dans une ville dont la gloire comme la mauvaise réputation se confondent avec une ancestrale histoire d'amour et de haine à l'égard des « estrangiés ». Car tout laisse penser que pareil drame, qui n'est, après tout, qu'une nouvelle manifestation du phénomène de violence gratuite entre adolescents, n'aurait pas déclenché pareil cyclone politico-médiatique s'il s'était produit ailleurs qu'à Marseille. Cette ville où, plus encore qu'ailleurs en France, chacun est : descendant d'immigrés, a toujours eu des comptes à régier avec les demiers arrivés, voleurs de travail, « jaunes », anarchistes ou assassins, surtout en période de crise

économique. « La violence a toujours été associée à un certain type d'étrangers, variable selon les vagues d'immigration, explique Emile Temime, historien, professeur émérite à l'uni-

versité de Provence et coauteur d'une Histoire des migrations à Marseille (Edisud, 1990). Les Espa-gnois ont succédé aux "Piémontais au couteau", puis ils ont laissé la place aux Maghrébins dès 1947, quand ces derniers sont devenus majoritaires parmi les arrivants. »

« Une dramaturgie de banlieue en plein centre: un vrai scénario catastrophe »

Pourtant, depuis une dizaine d'années, une autre théorie de l'« exception marseillaise », plus réjouissante pour cette ville déprimée, s'est développée. Alors que les banlieues lyonnaises et parisiennes s'enflamment régulièrement pour une mort suspecte de fameux « quartiers nord » de MarFièrement, les édiles phocéens expliquent les secrets de cette sagesse: une ville qui englobe ses banlieues, un maillage associatif exceptionnel, et une tradition du verbe, de la «tchatche», qui sert efficacement de défouloir.

«Le Marseillais qui entend une

clameur va immédiatëment voir et discuter au lieu de se replier chez lui, analyse un professionnel des cités "dures". La ville se transforme alors en gros village où sonne le tocsin. Un vrai entonnoir avec le Vieux-Port au bout. Partout, on cause, et l'information passe. Le FN a compris ce mécanisme : il invente des clameurs autour d'un événement, en sachant qu'il en restera touiours quelque chose, comme à Carpentras. » En février 1995, cette alchimie typiquement marseillaise avait permis à la ville de traverser avec une impressionnante dignité les lendemains pourtant incertains du meurtre d'Ibrahim Ali, un lycéen d'origine comorienne abattu par trois colleurs d'affiches du ieune on une bavure policière, les . Front national, en pleine campagne des élections municipales. seille semblent être relativement. Un épisode récent que l'extrême

Divine surprise pour elle, le lieu du drame actuel n'est plus, comme en 1995, une sinistre zone industrielle du nord de la ville, mais un quartier situé à deux pas de la gare Saint-Charles et de la Canebière, un quartier autrefois bourgeois, anjourd'hui dévalué et accessible à la population d'origine étrangère, au grand dam des petits commercants. « Une dramaturgie de banlieue en plein centre-ville, un meurtre gratuit commis par quelqu'un que sa couleur de peau désigne comme le diable en personne : un vrai scénario catastrophe », constate amèrement un éducateur. qui avoue avoir pesté en apprenant l'origine maghrébine du

droite tente aujourd'hui d'effacer.

meurtrier présumé. Mais l'équation marseillaise ne se laisse pas nécessairement résoudre aussi simplement par des apprentis sorciers. Si la ville n'a pas été épargnée par les drames à connotation raciale, jamais, depuis le sinistre été 1973, elle n'a cédé à ses vieux démons. La mort d'un traminot poignardé par un malade mental algérien avait déclenché

seule « semaine sangiante » à Marselle, sans que les auteurs fussent jamais arrêtés. « Nous en avons assez ! Assez des voleurs algériens, assez des casseurs algériens, assez des fanfarons algériens, assez des trublions algériens, assez des syphilitiques algériens, assez des violeurs algériens, assez des proxénètes algériens, assez des fous algériens, assez des tueurs algériens, pouvait-on lire, le 26 août 1973, sous la phune de Gabriel Domenech, éditorialiste du Méridional. Nous en avons assez de cette immigration sauvage qui amène dans notre pays toute une racaille venue d'outre-Méditerra-

A l'époque, le refus de toute exploitation raciste à l'occasion des obsèques exprimé par la famille de la victime avait été respecté. Trois milie personnes avaient accompagné silencieusement sa dépouille à travers la ville. Et le préfet de police avait interdit la manifestation organisée par un « comité de défense des Marselllais » domicilié à l'adresse du... Front national.

Philippe Bernard



# Le gouvernement veut renforcer la législation antiraciste

DEUX SEMAINES après les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur « l'inégalité des races », Jacques Toubon a annoncé, jeudi 12 septembre, qu'il ne demanderait pas au parquet d'engager des poursuites pénales à l'encontre du président du Front national. « Les propos qui ont été tenus, note le communiqué de la chancellerie, ne paraissent pas constitutifs des infractions prévues par le code pénal et la loi sur la presse dans la mesure où le principe d'égalité inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme n'est pas concrétisé directement dans le droit positif. »

Si l'on s'en tient à une approche morale, voire linguistique, le racisme de Jean-Marie Le Pen ne fait aucun doute: ses proposcorres-pondent à la définition qui figure dans le Larousse: « Idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races ». Le débat juridique se pose rependant en de tous autres termes : actuellement, la législation n'interdit pas étolicitement de proférer des discours racistes. Elle se contente, depuis 1972, de sanctionner la diffamation ou l'injure envers un « groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Elle punit également tous ceux qui ont provoqué à la « discrimination, à la haine ou à la violence » raciales.

ce qui était pénalement condammatière d'injure, la Cour de cassa-tion a ainsi précisé, en 1978, que les attaques contre les Algériens qui, « sous couleur de critiquer la politique d'immigration, tendaient, au prétente d'un meurtre, à soulever l'indignation contre les Algériers réla loi. En revanche, le fait de dénoncer la violence de jeunes beurs tion, une race ou une religion.

été considéré, en 1991, comme une diffamation car les propos dénoncés ne visaient pas les beurs « dans

leur globalité ». Pour le délit de provocation à la haine raciale, les distingos sont tout aussi subtils. La Cour de cas-sation a ainsi considéré, en 1976, qu'un éditorial qui « dénigrait systématiquement les travailleurs immigrés noirs, arabes, antillais et réunionnais et qui tendait à faire naître dans l'esprit des lecteurs des sentiments de haine envers ces travailleurs » était pénalement condamnable. En revanche, en 1980, un texte critiquant de manière acerbe la présence dans une cité de colporteurs d'origine africaine en raison de leurs méthodes n'a pas été considéré comme une provocation à la haine raciale.

# « La loi de 1972 exige que les propos incriminés visent un groupe déterminé »

Pour l'avocat de SOS-Racisme, Francis Terquem, les déclarations de Jean-Marie Le Pen sur « l'inégalité des races > ne relèvent pas des lois antiracistes de 1972. « Elles sont moralement condamnables, bien riolence » raciales. Sür, mais la loi exige que les propos Au fil des ans, les juridictions ont soient clairement dirigés contre un peu à peu dessiné les contours de groupe précis, souligne-t-il. Il est interdit, par exemple, de dire que les nable et de ce qui ne l'était pas. En Arabes sont des paresseux, mais affirmer de manière générale que les races sont inégales sans préciser exactement de qui on parle, c'est juridiquement possible. » En 1986, la Cour de cassation a d'ailleurs estimé que les propos qui visaient de manière générale les « étrangers » sidant en France et à présenter ou les «immigrés» ne tombaient comme légitimes des réactions ra- pas sous le coup de la loi car ils ne cistes », tombaient sous le coup de se référaient pas « explicitement » à une origine, une ethnie, une na-

cultés, l'avocat du MRAP, Pierre Mairat, estime que le président du Pront national doit être poursuivi. « C'est vral, il y a deux problèmes ju-ridiques, reconnaît-il. Le premier, c'est que Jean-Marie Le Pen est député européen, ce qui lui confère une îmmunité parlementaire qui n'est pas facile à lever. Le second, c'est que la loi de 1972 exige que les propos visent un groupe déterminé, ce qui n'est pas clairement le cas dans cette déclaration. Il faut cependant la resituer dans le contexte du discours du Front national et poursuivre Jean-Marie Le Pen, ne serait-ce que pour mesurer les insuffisances de la loi. » Mª Mairat a donc déposé, vendredi 13 septembre,

une plainte auprès du procureur

Afin de « combier les lacunes de notre législation », le garde des sceaux, Jacques Toubon, a annoncé, jeudi 12 septembre, qu'il allait saisir le Parlement d'un projet de loi « tendant à mieux réprimer l'expression et la propagation d'idées rénophobes et racistes, qui pourajent directement ou indirectement provoquer la discrimination et la violence ». Ce texte devrait être déposé « dans les meilleurs, délais », c'est-à-dire avant la fin de l'année. « Les études sont en cours, préciset-on place Vendôme. Il faudrait peut-être introduire un élément constitutif plus précis qui permettrait au juge de réprimer non plus seulement l'incitation à la haine raciale, mais l'intention d'inciter à recte. Il faut cependant être très prudent car le droit pénal doit rester un droit d'interprétation stricte. »

Dans un texte rédigé en 1993, le MRAP estimalt - déjà - que l'arsenal des lois de 1972 était « Inopérant ». Les dispositions antiracistes ont en effet été inscrites dans la loi de 1881 sur la presse, qui contient des règles procédurales très rigides. La qualification de l'infraction doit ainsi être extrêmement précise : à la différence d'une procédure classique, le juge d'instruc-

tion n'a pas la possibilité de requa-lifier les faits. Une plainte engagée pour diffamation raciale aboutira donc mécaniquement à une relaxe si le juge estime que les faits relèvent de l'injure raciale. La prescription, qui est de trois ens pour les délits, est en outre très courie puisqu'elle est fixée à trois mois. «L'application de la loi de 1972 est rendue difficile parce qu'articulée

avec le régime spécial de la loi sur la

presse », résumait alors le MRAP. En 1993, le garde des sceaux d'Edouard Balladur, Pierre Méhaignerie, avait rédigé un avant-projet de loi réformant les textes antiracistes de 1972, mais ce projet n'avait jamais été soumis au conseil des ministres. Afin de « pallier les conséquences néfastes des règles procédurales dérogatoires contenues dans la loi sur la presse », la chancellerie proposait de porter le délai de prescription à six mois, voire un an, et de définir une in-fraction proche du délit d'association de malfaiteurs qui permettrait de « réprimer en amont les circonstances de préméditation et de réunion » d'une infraction raciste. L'avant-projet permettait également de placer les auteurs en détention provisoire et d'introduire des modes rapides de jugement comme la comparution immé-

# La popularité de M. Le Pen ne pâtit pas de ses provocations

maintenant, Jean-Marie Le Pen a opté pour une double stratégie afin d'installer le Front national dans le paysage politique français : la respectabilisation et la provocation. Parti sulfureux au début des années 70, issus de groupuscules d'extrême droite violents, le FN a cherché la respectabilité au milieu des années 80. Il accueillait alors des transfuges de la droite parlementaire. La cote d'avenir de M. Le Pen, mesurée par la Sofres pour Le Figuro-Magazine, oscillait autour de 15 % avec des pics jusqu'à 20 %, comme en avril 1986.

Le second axe stratégique - la provocation - a surtout été emprunté à la fin des années 80. Trois années de suite, le chef de file de l'extrême droite a laissé libre coursà un antisémitisme récurent qui lui a valu condamnation devant les tribunaux. En septembre 1987, il qualifie les chambres à gaz utilisées par les nazis de « point de détail » de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Sa cote d'avenir subit une forte chute en octobre et met quelques mois a se redresser. En septembre 1988, il fait le jeu de mots « Durafour-crématoire » à partir du nom d'un ministre : même résultat pour sa cote d'avenir. En août 1989, enfin, îl dénonce « l'internationale juive », coupable de contribuer a créer un « esprit anti-national ». Cette fois encore, sa cote s'effondre avant de revenir rapidement au-dessus de 15 %.

Il est frappant de constater que

au même moment de l'année : M. Le Pen a pour habitude de dénoncer une cabale de rentrée alors qu'il est lui même à l'origine des polémiques, comme c'est le cas,

une nouvelle fois, avec sa thèse sur « l'inégalité des races » servie, avec une obstination obsessionnelle, depuis le fin du mois d'août (Le Monde daté 1 -- 2 septembre). Elles interviennent également à des président du Front national est au plus haut. En septembre 1987, pour le « point de détail », il est à 17% et tombe à 10%; en septembre 1988, pour « Durafour-crématoire », il est à 14 % et glisse de 10 % à 8 %; avec « l'internationale juive », il passe de 19 % de cote d'avenir en juillet à 13 % en sep-

Certes M. Le Pen s'est livré à des provocations verbales de la même veine dans les dernières années, mais aucune n'a atteint le niveau de polémique déclenché par les trois précédentes et que prend la dernière, qui classe objectivement le FN dans la catégorie des organisations revendiquant une idéologie raciale. Tout se passe comme si ce parti, plutôt que de nier l'évidence, choisissait de dire tout haut ce que ses adversaires l'accusent de penser tout bas. Ainsi une partie de l'électorat apporte-t-elle ses suffrages à l'extrême droite en toute connaissance de cause.

### Réactions : « racisme » et « nazification »

 Eric Raoult, ministre (RPR) délégué à la Ville, a déclaré jeudi 12 septembre qu'on est « loin des faux débats lorsqu'il y a quelques semaines M. Le Pen disait qu'il n'était pas d'extrême droite : Je crois que M. Le Pen a un parti qui s'est fascisé et lui, il se nazifie. C'est-à-dire que nous sommes 🖈 aujourd'hui dans une situation où on est allé petit à petit de dérive en dérive, de dérapage en dérapage vers des thèses que l'on a pu lire plus dans Mein Kampf que dans

• Jean-Pierre Raffarin, ministre (UDF) des PME, estime que le président du Pront national Jean-Marie Le Pen est Anne Chemin « fondamentalement raciste ».

 Pierre Mazeaud, président RPR de la commission des lois, estime que M. Le Pen peut être poursuivi en fonction des textes actuels : « Il appartient au juge d'interpréter, c'est le rôle d'ailleurs de la jurisprudence, les dispositions législatives en vigueur. » Raymond Barre, ancien

premier ministre (UDF), estime qu'il faut être « sans la moindre complaisance à l'égard de cette formation politique qui émet des propos qui ne sont pas dignes de la civilisation française ».

 Maurice Charrier, maire de Vaulx-en-Velin (ex-PCF), annonce qu'il va porter plainte « à titre personnel » contre M. Le Pen « pour que le code pénal soit appliqué ».

# M. Mégret : « Nous profitons des circonstances »

TANDIS que responsables poli-tiques et associations de défense pas et que nous n'avons pas aban-tiques et associations de défense pas et que nous n'avons pas aban-dans la stratégie de Jean-Marie Le des droits de l'homme ou de hatte les moyens de poursuivre juridiquement Jean-Marie Le Pen, le Front national prépare activement la manifestation qu'il organise, sa-Pen devrait prendre la parole. « Nous reprenons l'offensive », sou-ligne le délégué général du FN, Bruno Mégret, ajoutant que « la meilleure façon de le faire est de s'appuyer sur des faits de la vie quotidienne ».

en anciaine. « Des que le membre u été connu, nous avons reçu des coups de téléphone de la part de nos mili-tants et sympathisants, nous deman-dant de faire quelque chose », ex-plique Maurice Gros, secrétaire départemental du FN dans les Bouches-du-Rhône. « Notre décision a été rapide, renchérit M. Mégret. Nous nous sommes assurés de l'origine [du jeune garçon rechet-ché], et fai pris la décision d'organiser une manifestation en proposant à

2

-

donné, comme certains le pensent, le contre le racisme polémiquent sur terrain de l'immigration », continue l'idéologue du Front national.

medi 14 septembre, à Marseille et à La volonté du père de la victime l'issue de laquelle Jean-Marie Le de ne pas politiser la mort tragique de Nicolas ne gêne pas le FN. « Ce-la n'a pas d'importance », a lancé Jean-Marie Le Pen, le 11 septembre, à Toulon. Devançant les accusations d'incitation à la haine, il a précisé que « le Front national ne vise personne d'autre dans cette affaire Dans cette stratégie, le meurtre que les politiciens ». Cependant, du jeune Nicolas s'est transformé en aubaine. « Dès que le meurtre a meurtre, appelait à manifester en parlant de « deux voyous immigrés d'origine maghrébine » ayant « poi-

gnardé un jeune Prançais ». le meartre de Marseille. C'est aussi le cas avec la réponse de M. Le Pen, lors de la conférence de presse crganisée à la fin de l'université d'été du Front national, à une question inattendue qui l'avait amené à dé-Jean-Marie Le Pen de venir. » « Nous clarer sa conviction en l'inégalité voulons montrer que les attaques des races (Le Monde daté 1° -2 sep-

dans la stratégie de Jean-Marie Le Pen et du Front national pour refuser les tabous de la pensée officielle et repousser les limites de la liberté d'expression », explique M. Mégret. De fait, M. Le Pen a amplifié ce propos, dix jours plus tard sur Eu-rope 1, ce qui révèle une volonté délibérée de banaliser les thèses les plus inadmissibles en défiant les M. Le Pen en a donné plusieurs

exemples cette année. Le 13 avril, il célébrait l'anniversaire du baptême de Clovis en agitant « la colère du peuple » et en invitant « députés et politiciens » à partir « tant qu'il est encore temps ». Par la suite, il a pris la défense de Roger Garaudy, mis en cause pour ses écrits révisionnistes, puis il a exprimé ses doutes sur l'identité française des footbal-«Nous profitons des cir-constances», reconnaît sans am-bages M. Mégret. C'est le cas avec toujours, ses propos sont soignensement étudiés pour rendre difficiles, sinon impossibles, des poursuites au titre des lois proscrivant l'appel à la haine ou à la discrimina-

Christiane Chombeau

# Les nouveaux amateurs de Bourgogne



Une fois par semaine c'est peu. Tous les jours... beaucoup. Disons... quand vous voulez.

Les nouveurs amateurs le pour un diner impromptu un déjeusauront bientôt : si l'ou a - per sur le pouce ou un tête à tête au restaurant. Il saura rester ter le Bourgogne à chaque discret. léger, apportant grande orcasion, il est tonjours cette petite note tout naturel aujourd'ini de fraîcheur et de plaisir pour que l'instant reste vous semble, en toute simplici-té. Traitez le comme un ami, il ke Bourgogne, c'est comme vous vous le rendra bien. Que ce soit voulez!

ETERNELS BOURGOGNES

Chablis / Auxerrois - Maconnais Côte Chalonnaise - Côte de Nuits

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SARTE.

# Devant les assises des Yvelines, la rocambolesque évasion héliportée des détenus de Bois-d'Arcy

A peine libéré, Christian Baldéras avait détourné un hélicoptère pour faire évader un ami

nel, qu'il avait rencontré à la maison d'arrêt de

Yvelines. Les deux hommes s'étaient liés d'ami-

Christian Baldéras, qui avait organisé en octobre 1992 une évasion par hélicoptère, et Didier Lijeudi 12 septembre devant la cour d'assises des tourné un appareil pour libérer Lunel et deux

voyait chaque mois « 2 000 francs »

provenant « de gentillesses d'amis à

moi ». Visage émacié derrière

d'épaisses lunettes d'écaille, Baldé-

ras, impeccable en costume croisé

sombre et polo blanc, acquiesce.

« Vous savez ce que c'est que quinze ans de prison ? lance-t-il à l'adresse

de la présidente Suzanne Muller,

aujourd'hui je suis avec un costume,

demain je serai comme un chien

dans une cellule. Le délit d'évasion

en France, c'est le pire. Un évadé, ça

Les trois candidats à l'évasion se-

ront fixés sur leur sort vendredi

13 septembre, en fin de soirée. Du

16 au 18 octobre, le même box ju-

gera Michel Vaujour, surnommé

« le roi de l'évasion » après son

spectaculaire départ de la prison

de la Santé, le 26 mai 1986, dans un

dait rester dans un trou ! »

هكذامن الإمل

est sensible à la détresse de Didier ILS ÉTAIENT QUATRE à s'être envolés, un petit matin d'automne, Lunel qui, deux mois plus tôt, a été condamné à quinze ans de réclude l'une des cours de promenade de la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy sion criminelle par la cour d'assises (Yvelines). Jeudi 12 septembre, ils de la Manche pour vol à main armée et séquestration. Une n'étaient plus que trois dans le box pour l'ouverture de leur procès decondamnation de trop pour cet vant la cour d'assises des Yvelines homme à la carrure de rugbyman, sans domicile fixe ou presque deplacée sous haute surveillance policière. Depuis la spectaculaire évapuis l'âge de quatorze ans. Agé de quarante et un ans à l'époque des sion par hélicoptère du 4 octobre 1992, Michel Lepage (cinquante et faits, il totalisait, en quatre un ans), considéré comme l'un des condamnations, plus de quarante caïds du gang de la banlieue sud. ans de prison. n'a pu quitter la prison de Figue-ras, où il est incarcéré depuis 1993 TRÈS VITE ET SANS VIOLENCE pour une affaire de drogue et de

« f'en pouvais plus, j'ai craqué ! », explique-t-il simplement. « fl m'a dit qu'il viendrait me chercher. » L'évasion s'est déroulée sans violence. « Très vite! » se souviennent les témoins à la barre. Sorti de prison le 24 août, Baldéras se rend le lendemain même sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'Ecole, à 3 kilomètres seulement de la maison d'arrêt, en compagnie d'une amie et d'un enfant pour un baptême de l'air en

hélicoptère. Il retient l'appareil pour une leçon. Le dimanche 4 octobre, au moment où il arrache le let Ranger 206 du sol, le pilote, Georges Argrissais, solvante-cinq ans, se retrouve avec un revolver sur la gorge. Un peu plus tard, l'apparell se pose dans la cour F de la prison, où des détenus agitent des mouchoirs. Michel Lepage, Didier Lunel et Farid Dellys, un petit escroc, se ruent dans l'hélicoptère dans un ordre que la présidente, à plusieurs reprises, tentera de faire préciser à chacun sans résultat. Un petit braqueur local, qui tente de s'inviter pour le voyage, en est dis-suadé par Lepage, qui le braque avec l'arme de Baldéras. L'appareil se pose sur un terrain de football de Rocquencourt, au milieu des joueurs du dimanche. Baldéras sera arrêté trois mois plus tard, Del-

bélicoptère piloté par son épouse lys en janvier 1993, et Lunel en fé-Nadine. Vaujour comparatura pour vrier 1994. deux tentatives d'évasion hélipor-Lunel n'a pas oubilé l'amitié qui le lie à Baldéras. Alors que cehri-ci l'avait précédé en prison, il lui en-

Jean-Claude Pierrette

# Les sans-papiers poursuivent leurs actions

UNE DIZAINE D'AFRICAINS DE SAINT-BERNARD ont occupé, jeudi 12 septembre, le 8 bureau de la préfecture de police de Paris, chargé de l'éloignement des étrangers, en vue de réclamer plusieurs régularisations dans le cadre de leur journée nationale d'action. Dans le même temps, 150 personnes ont investi le centre de réception des étrangers (18º arrondissement). Représentant 350 familles de 21 nationalités différentes, dont 150 Asiatiques, les membres des collectifs ont entamé des négociations avec la préfecture de police. Enfin, des manifestations se sont tenues devant les préfectures de Créteil (Val-de-Marne), d'Evry (Essonne) et de Colombes (Hauts-de-Seine).

Dans la journée, les 300 Africains sans papiers expulsés de l'église Saint-Bernard le 23 août (Le Monde du 24 août) ont quitté la Cartoucherie de Vincennes pour s'installer dans un immeuble appartenant à la BNP, rue du Faubourg-Poissonnière (10° arrondissement).

■ ÉDTITON : Jean-Louis Bianco, Pierre Chassigneuz, Jean-Claude Colliard, André Rousselet et Hubert Védrine ont exprimé, jeudi 12 septembre, leur « solidarité à tous les anciens collaborateurs » de François Mitterrand « qui ont été, sont ou seront injustement mis en cause ». Anciens collaborateurs du président, ils estiment « ne pas pouvoir rester silencieux devant les récentes affabulations insultantes de folliculaires uniquement animés par la rage de saiir et l'appât du gain ». Dans son livre Guerres secrètes à l'Elysée, Paul Barril s'en prend violemment à Gilles Ménage, ancien directeur de cabinet, et Michel Charasse, ancien ministre du budget. ■ ÉDUCATION : la Fédération syndicale unitaire (FSU) lance une consultation sur l'école auprès des Français à partir de la mi-septembre. Un million de questionnaires, à renvoyer directement à la Sofres, devraient être distribués dans les établissements, via les militants. Simultanément, la Sofres effectuera un sondage amprès d'un échantillon représentatif de 1 000 personnes. La FSU s'engage à publier tous les résultats,

« aussi décoiffants et dérangeants qu'ils soient ».

■ IMMIGRATION : 57 ressortissants roumains ont quitté le territoire, français, jeudi 12 septembre, à bord d'un avion de la compagnie Tarom affrété par le ministère de l'intérieur. Les personnes expulsées se trouvaient en situation huégulière ou avaient «troublé l'ordre public », seion le ministère. Ce voi constituait la vingt-sixième opération de reconduite à la frontière depuis mai 1995.

### CARNET

### DISPARITIONS

# Joanne Dru

port d'arme. Les autorités espa-

gnoles se sont opposées à son ex-

Lorsqu'en mai 1992, Christian

nce de Didier Lunel, il ne

Baldéras, quarante-deux ans, fait la

lui reste plus que trois mois à pur-

ger, ultime ligne droite « d'un long

parcours de délinquant » entamé

en 1972. Dépeint par sa famille

comme « gentil et influençable », il

# Une héroine de western

L'ACTRICE américaine Joanne Dru est morte, mardi 10 septembre, à Beverly Hills (Californie). Elle était âgée de soixantetreize ans.

Elle affirmait avoir peur des chevaux, mais trouva ses rôles les plus marquants dans le domaine du western. De son vrai nom Joanne-Lacock, elle est née le 31 janvier 1923 à Logan, en Virginie. D'abord mannequin, elle débute au cinéma en 1946, dans le film d'Edward Sutherland Abie'Irish Rose. Dans cette adaptation, produite par Bing Crosby, d'une comédie à succès des années 20, Joanne Dru incarne une jolie Irlandaise dont s'éprend un jeune juif, cet amour suscitant l'émoi dans les deux communautés. En 1948, son deuxième film fait d'elle une héroîne de western : dans La Rivière rouge, elle s'intègre au monde masculin d'Howard Hawks. Blessée par une flèche, elle tombe amoureuse de Matt (Montgomery Clift) et, à la fin du film, s'arme d'un revolver pour interrompre le combat qui oppose Matt à son ami Dunson (John Wayne).

Après avoir participé au film de Robert Rossen Les Fous du roi (1949), d'après le roman de Robert Penn Warren, elle tourne coup sur coup deux grands westerns sous la direction de John Ford, She Wore a Yellow Ribbon (La Charge héroique, 1949) et Le Convoi des braves (1950). Elle ne trouvera jamais plus de rôle aussi marquant, participant dans les années 50 à une dizaine de westerns secondaires. Elle n'apparaît que dans deux films mineurs entre 1960 et 1980, année le film de Sergio Corbucci Un drôle de flic, avec Terence Hill et Ernest Borgnine. En 1949, elle avait épousé en secondes noces l'acteur John Ireland, son partenaire dans La Rivière rouge et Les Fous du roi.

## NOMINATIONS

DIPLOMATIE

Jean-François Nougarede a été nommé ambassadeur en Uruguay, en remplacement de Pierre Charasse, devenu consul général à Barcelone, par décret paru au Journal officiel du 12 septembre.

[Né le 22 février 1934 à Marseille (Bouchesdu-Rhône), Jean-François Nougarede est diplômé de l'Ecole nationale des langues orientales et de l'Ecole supérieure de commerce de Paris, Il a été notamment en poste à Phnom-Penh (1967-1969), à Rangoon (1969-1972), à Pékin (1979-1983), à Stockholm (1983-1986), et a occupé diverses fonctions à l'administration centrale, avant de devenir ambassadeur an Pérou (1989-1993), puis au Vietnam (1993-1995). ]

### AU CARNET DU « MONDE »

Anniversaires de naissance

Maurice!

### Mariages

icale et Joseph MOLLANGER, Marie STEINBERG, Eddie BARCLAY.

Catherine et Guillaume, à la mairie de Saint-Tropez, le

# Sylvain GUEY

Fatima ABOULKHIR ot beuroux de faire part de leur mariage, à Meknès, le 5 août 1996.

24, rue du Petit-Bois, 78370 Plaisir. 1, square Saint-Germain, 78160 Marty-le-Roi.

nnés et nos actionnaires, bénéficiant d'anc réduction sur les insertions sont priés de bien voulou nous communiquer leur

 Au biseau des baisers, les ans passent si vite. David REQUIER

se sont mariés le 7 septembre 1996, et l'église de Serrières-de-Briord.

Jean-Claude et Genevière DERTHUZÈNE-CARTULUER, n-Marc et Danièle REQUIER

Yo Villard,
Françoise Partinaud,
Gayannée et Marianne Leila,
Marie-Florence Bennes
se joignem au benneur de Hélène MOUTAFFIAN

Jean PARINAUD.

Colliquie, le 14 septembre 1996.

# – Euretat, Vientiane, Paris, Villepinte,

Les familles Vincent et

Claude VINCENT,

le 10 septembre 1996, à Muang Kassy (RDP lao). L'incinération sura lieu le samedi 14 septembre, à la pagode de Noug Bone à Vientiane (RDP lao).

Car avis tient lieu de faire-part.

Samedi 14 septembre



à 13 h 20

# **TÉMOINS** Le magazine de Paris - Ile-de-France

# Jean-François COPÉ

député, maire RPR de Meaux, sera interrogé par

Jean-Jacques CROS (France-3)

Jean-Louis SAUX (Le Monde)

Le Monde

### - Le président de l'université Henri-Poincaré - Nancv-

Le doyen de la faculté de m Laure CARTILLIER

ont le regret de faire part du décès de

M. le professeur Antoine BEAU, doyen honoraire : de la faculté de médecine de Nancy,

officier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite, commandeur des Palmes académiques

- M= Plerre Corner Edith et Jean-Guy Soubirous,

ont la mistesse de faire part on décès de

Pierre CORNET, officier de la Légion d'honneur député honoraire de l'Ardèche, maire bonocaire de Villeneuveancien conseiller général, en conseiller de l'Union française, membre de l'académie

décédé, en son domicile, le 12 septi 1996.

Les obsèques autont lieu en l'église Saint-Louis de Villeneuve-de-Berg, le samedi 14 septembre, à 15 h 30.

- Le docteur et Mª Philippe

Les docteurs Pascal et Colette Deschamps,
Leurs enfants, petites-filles,
Et toute la famille,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

l'ingénieur général Jacques DESCHAMPS, imandeur de la Légion d'honneu médaille de l'aéronantique,

eur père, beau-père, grand-père et

survenn à l'hôpital du Val-de-Grâce, le 7 septembre 1996, à l'âge de quatre-vingt-

La cérémonie religieuse a été célébrée le mercreti 11 septembre, en la chapelle du Val-de-Grâce, Paris-5\*.

2, villa du Bourg-l'Evêque, 35000 Rennes. 1, square Delambre, 75014 Paris.

- Nantes, Paris, Versailles

Les familles Le Menty et Deprez, ont la douleur de faire part du décès de Micheline LE MERDY,

survenu le 17 août 1996. · ·

CARNET DU MONDE Télécopieur: 42-17-21-36

### M. et M= Patrick Dumont Joseph et Marie, M. et M= Philipps Dumont, Docteur et M= Cedric Dumon

M. Donald A. DUMONT.

urvem à Dakar le 31 août 1996, à l'âge

Il a été inhumé à Dakar, suprès de sor

MATOUTE, née Marie PARIS, 1917-1992,

18, rue Pierre-Dupont, 69001 Lyon.

- M= Michel Jeufroy M. et M= Bernard Touzella

See smis proches,

Michel JEUFROY, fesseur an lycée Ho à Versailles,

survenu à son domicile, le mercred 11 septembre. Une bénéficion religiouse aura fieu le 13 septembre 1996, à 16 h 15, à l'église Saint-Joseph de Clamart (Hants-de Saint-Joseph de Clamart (Hants-

Cet avis tient lieu de faire-part.

- Jacqueline Le Guern, son épouse, Hélène, Claire et Ande, ses filles.

Jean-Paul LE GUERN, survenu à Paris, le mardi 10 septem

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 septembre, à la Clarté-Dieu, 95, rue de Paris, à Orssy (Essonne). L'inhamation se fera dans la plus

 Comment les morts servient-ils [réellement morts quand ils marchent

75003 Paris.

- Mª Marcelle Peru son épouse, Nicole Perst,

Carine et Jean-Marc Natali, ses petits-enfants,

ont la douleur de faire part du décès de M. Georges PERAT, survenu le 11 septembre 1996, dans sa quatre-vingt-sixième sunée.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 14 septembre, à 15 heures, en l'église de Saint-Pierre-de-Maillé.

Le présent avis tient lieu de faire-part. Rue du 11-Novembre,

### <u>Anniversaires de décès</u>

-0:-

-y-12 - 10

3200

Same.

TENT .

Catherine

14 g. . . .

A Fage

3 2 6 5 C

22872 -

Robert GOLDENBERG.

Ni pardon ni oubli,

- 25 septembre 1986 - 25 sep-

disparu il y a dix ans.

M= Juliette ROUSSIER-THÉAUZE

Leurs filles et petites-filles,

# Avis de messe

Emile NORL ncien secrétaire général de la Commiss ancien président de l'institut universitaire européer

disparu subitement le 24 août 1996, aura lieu le samedi 21 septembre, à 15 heurea, en l'église Saint-Euleme-du-Mont, place

à Florence.

De la part de sa famille et de ses amis. ló, rue Gracieuse,

### **Expositions**

- 1936-1945. Magnum avant Magnum, photographies de Cartier-Bresson, Capa, Rodger & Seymour. Jusqu'au 28 octobre, au CHRD. 14, avenue Berthelot, 69007 Lyon. Renseignements: 78-72-23-11.

# <u>Conférences</u>

Le développement personne et le graphologie à travers trois-cas d'application

Conforter / Orienter / Réorien

participation: 40 francs.

- Cercle Tocqueville: diner-debat, jeudi 19 septembre, à 20 heurs, au Rozès, 30, avenue d'Italie, Paris-13-, sur « Faut-il commémorer Clovis ? » avec M. Pani-Marie Colheaux, antein de Clovis, ane histoire de France.

reduction du de travail com et plans de for

pour negociae

M. de PETIVILLE Conférence au Prime Hôtel Empire, 31, rue de Montenotte. 75017 Paris (métro Ternes). Le jeudi 19 septembre 19 de 18 h 30 à 20 h 30. F\*\* (#1)2 (1)4/2 Réservation : CNPG, 10, rue Pergo-Marie Nicollas, 44-17-61-07. Communications Tél.: 45-88-27-73. Participation:

# HORIZONS

rescapé. L'agence Danzas de Troyes, où il travaillait aver 80 personnes, a fermé en 1993. La direction du quatrième transporteur mondial ne s'y est pas trompée. L'unité champenoise était le « village gaulois, un fief CFDT ». Délégué syndical, Patrice Huart a échappé à la purge. Le vollà seul à Troyes, avec un fax et un téléphone, petit général d'une armée morte, à lutter contre un plan social amoncé en mars chez Danzas. « Le septième en six ans. On ne s'y attendait pas. » Cette fols, 651 emplois sont visés. Il faudra les trouver parmi les 150 agences du groupe. « Une catastrophe pour le morai des gens, s'inquiète Patrice Huart. A mesure qu'on dégraisse, la pression s'accroît sur ceux qui restent. Et la charge de travall est loin de dimi-

Le 22 avril, 2 000 salariés (la moitlé des effectifs) se sont mis en grève. Le mouvement a été suivi dans les grosses agences de Garonor, Marne-la-Vallée... Du jamaisvu chez Danzas, où la présence syndicale date seulement de 1990. A cette combativité la direction a opposé les lois de l'économie : la concurrence internationale, le dumping suicidaire, qui oblige à facturer le transport sur route au prix de 1986. Le pouvoir est longtemps resté aux mains des chefs d'agence. « Des têtes de fous, lâche Patrice Huart. Si la direction disait : il faut supprimer 80 postes ici, 60 là, ils s'exécutaient sans état d'âme. La DG a repris les rênes, mais les barons de province continuent leurs. dans les plans sociaux, ils font comprendre qu'il vaut mieux partir. Et pas auestion de négocier, »

Ces dernières années, Danzas a beaucoup licencié chez les phis de cinquante ans. Quant au choiz laissé entre la mobilité et la porte, Patrice Huart n'y croît guère : « Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui gagne 6 000 francs. par mois d'être mobile. » il dénonce « une gestion de l'emploi dépiorable », la non-maîtrise des couts, un recours excessif aux intérimaires - 400 postes sur 900 dans la logistique – avec à la clé de moins bonnes prestations et de la « fauche » (« on peut comprendre : ces gars-là n'ont aucune perspective d'embauche »).

Danzas, qui était le premier déclarant en douane du pays, a en outre subi de plein fouet la suppression des frontières. « Une grosse source de profit s'est turie. La direction n'a pas su réorienter l'activité à temps. » Aux salariés de payer l'imprévoyance... « On table sur 150 licenciements secs », calcule Patrice Huart. Mais, à ses yeux, la lutte du personnel a permis d'obtenir un bon montant d'indenmités, des formations solides, des cellules de reclassement actives. un contrôle sévère de l'intérim. La direction s'est engagée à ne plus mettre en œuvre de plan social. « Si elle recommence, ce sera la guerre totale », prévient Patrice

Mais qui pourrait l'en empêcher? Fernand Servais n'oubliera pas de sitôt les heures qu'il vient de vivre à la Banque de Savoie, à Chambéry. « J'ai été sidéré de voir la facilité avec laquelle une société peut faire passer un plan social, témoigne ce délégué cédétiste. L'avis du CE, l'inspection du travail, le juridique, tout ça ne sert à rien. Le patron dit: si je ne supprime pas tant d'emplois, je meurs. Et c'est fi-

Filiale du CCF, la Banque de Savoie a connu cet été son premier plan social. Quarante-quatre emplois (sur 411) supprimés sur la base du volontariat. « Mais qu'estce qu'un volontaire?, se demande Fernand Servais, sinon quelqu'un qui accepte d'être licencié? La norme, précise-t-il, veut qu'un plan social dure quatorze jours. Si vous ne demandez pas une expertise comptable dès le premier CE [ce qui

2000 sur 5 800 Oser 2400 (imprimerie) ATTOMOBILE 1 760 sar 50 500 INDUSTRIE 1,640 aur 59 000 AÉRONAUTIQUE Aérospatiale plus de 3 000 sur 31 000 Turbomeco DIX SECTEURS PARTICULIÈREMENT TOUCHÉS

Face à la multiplication des licenciements, les salariés se mobilisent pour négocier. Leurs armes : réduction du temps de travail, contrôle de l'intérim et plans de formation

PAR LES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS

(nombre d'emplois por rapport à l'effectif total

# La contestation des plans sociaux

jours], le plan est engagé, et vous ne

de la banque ont saisi le juge des référés, « Il ne s'est prononcé ni sur la forme ni sur le fond. Nous voulions qu'il examine un projet de ré-duction du temps de travail. Il s'y est refusé, sachant qu'une discussion législative [les lois de Robien] était en cours. Mais, au lieu de statuer en une semaine, il a pris trois semaines. » Autrement dit, le plan social avait déjà produit ses effets. De cette épreuve Fernand Ser-

vais a tiré de singulières leçons: « 1. On refuse le plan social, mais on est contraint de négocier à partir de ce plan, qui, quoi qu'on fasse, passera. 2. Pour obtenir le maximum d'aides publiques liées à la réduction du temps de travail, la direction a intérêt à lancer un plan social qui la soustrait à l'obligation d'em-baucher. 3. Le plan social entraîne une perte de confiance de la clientèle. 4. Aucune clause n'interdit les plans sociaux successifs. 5. Ce n'est pas ceux qu'on voudrait voir partir qui partent: les bons s'en vont les premiers. » Pernand Servais s'est battu pour les congés conversions

«Mais on nous pousse à l'égoisme », dit-il à propos de la pouvez plus vous y opposer. » pression de la direction pour les beures supplémentaires. « Sans ces abus, la banque créerait milleemplois en Rhône-Alpes. On n'ose pas dire non au patron. C'est la politique du stress. Quand on parte de licenciement, chacun croit que çu va tomber sur le voisin. » Aujourd'hui, on vit « l'après-plan social »: il faut réorganiser les services, répondre au client que son interlocuteur habituel « est parti ».

> OURTANT, Fernand Servais en a la conviction : garder les gens au travail coute moins cher que de les mettre dehors. « Tout le monde va payer les plans sociaux. On assainit la situation d'une entreprise, mais pas le social de la France. Quand les cotisations augmenteront, on s'apercevra qu'on a envoyé trop de gens aux Assedic. L'humain est devenu me le mobilier. Les sociétés qui font déjà du chiffre veulent en jaire encore plus. Est-ce décent? >>

De la décence, les petites mains de Lejaby Euralis n'en manquent pas, même si elle out fait défiler leurs enfants en petite culotte et soutien-gorge, le 17 juillet sur la place du marché de Rillieux-la-Pape. «Les messieurs étaient contents », sourit Nicole Mendez. qui, avec son amie Claudette Pernette, toutes deux syndicalistes (CFDT), out défendu sans répit les 1 100 emplois de leur société, spécialisée dans la lingerie féminine. La menace s'est profilée en mai 1995, à la mort du fondateur, Maurice Bugnon, un patron de droit divin qui, à quatre-vingt-six ans, n'avait pas préparé sa succession. « Il croyait vivre cent ans », se souvient Nicole Mendez. « On a subi l'attaque de l'américain Sarah Lee [collants Dim] », poursuit Claudette Pernette. « Mais on a vu ce qu'ils ont fait en France. Leurs effectifs ont diminué de 3 000 personnes. On ne voulait pas de ça. »

Alors les discussions out commencé avec Warnaco, une firme américaine du groupe Warner, dirigée par une richissime femme d'affaires, Linda Wagner. Intime de Hillary Clinton, se déplacant en jet privé avec femme de chambre et coiffeur, « patron » aux Etats-Unis de plus de 16 000 salariés, elle n'est guère passée inaperçue chez Lejaby. Mais les femmes du textile ne se

ments. Quatre « plans d'adaptation » ont été appliqués. Le dernier, qui court pour 1996-1997, prévoit 500 millions d'économies, dont la moitié en réduction des charges de personnel. Mais, en juin, les nouvelles orientations militaires, ajoutées à la chute des commandes d'hélicoptères, ont fait craindre une perte sèche de Un chiffre « découvert » par Phi-

lippe Quilgars (représentant de la CGC au comité central d'entreprise), que la direction n'a pas démenti. Avec son collègue Gabriel Artero, il a mobilisé les employés et les élus locaux, faisant comprendre à Jean-Claude Gaudin que les choix de Charles Milion laissalent à désirer. Si le maire de Marseille a salsi l'enjeu, le ministre de la défense est resté inflexible. « Il nous a méprisés », affirme Gabriel Artero. Après une manifestation de 4 000 salariés, à Marignane, puis une autre à Paris, l'idée d'un plan social a toutefois été abandonnée.

Lors de son récent voyage au Moyen-Orient, le président Chirac a, semble-t-il, débloqué certaines sont pas laissé impressionner. nomination d'un nouveau PDG à

« Nous sommes des ouvrières de Aerospatiale a aussi été une façou de résorber le conflit. «Le poliproduction, on est de la base. La plupart d'entre nous gagnent tique s'est assuré une rentrée sociale 5 000 francs par mois, élèvent plus calme, en désamorçant la bombinette, note, pas dupe, Ga-briel Artero. En présentant un souvent seules leurs enfants. Notre savoir-faire est très pointu et diffi-cile à vendre ailleurs. Beaucoup ont front syndical uni (de la CFTC à la CGT), les salariés ont évité le pire. plus de vingt ans de maison. On sa-vait qu'on risquait gros. Alors, on y Mais Philippe Quilgars s'intera mis nos tripes. » Elles ont pris contact avec les syndicats américains, se sont renseignées sur Lin-

420 postes servient supprimés, rep-pelle Nicole Mendez. Le 30 mai, nous avons rencontré Mª Wagner à va payer Lyon. On lui a dit qu'on n'avait pas confiance, qu'on craignait la poll-tique américaine en Prance; elle s'est engagée à développer l'outil. Elle a aussi promis à Jacques Bar-On assainit rot, à Raymond Barre et au préfet. a situation Nous, on l'a à l'œil. » Le regard bleu et franc, Claudette Pernette raconte comment elles out menacé de « mettre le

feu » au G7 de Lyon, si les pouvoirs publics n'accéléraient pas l'accord avec Warnaco, une fois obtenues les garanties pour l'emploi. «Il n'y aura aucun licenciement d'ici à la fin de l'année », se réjouissent les deux déléguées. Des mois de bagarre, pour éviter un plan social. « Mais le taylorisme doit mourir», läche Nicole Mendez. « On refuse les primes de rendement. On n'est pas des esclaves. Le chronomètre, le geste au centième de seconde, on en est encore là i » Claudette Pernette évoque la pointeuse, les 2,59 francs prélevés sur sa fiche de paie un jour de sortie deux minutes avant l'heure. pour se rendre à un rendez-vous médical. Ces femmes ont lutté, gaené. Mais « certaines n'osaient pas voulait les voir rentrer à la maison

da Wagner et ses méthodes.

«La rumeur courait que

aussitôt après le travail ». A Marienane, chez Eurocopter, filiale à 75 % d'Aerospatiale, il a fallu affronter un autre patriarcat : celui de l'Etat, empêtré dans sa loi de programmation militaire et dans une vision comptable des enjeux aéronautiques. Depuis 1987, la société a perdu 1500 emplois, sans que soient opérés de licencie-

roge: « Les 1 000 employés menacés représentaient un milliard de francs d'activité. C'est la somme que le gouvernement refuse d'inves-« Tout le monde

les plans sociaux. d'une entreprise, mais pas le social de la France »

tir pour fabriquer au plus vite le Tigre. Faute de prototype, on risque

Eurocopter s'en tient à son plan 1996-1997, qui se soidera par la suppression négociée d'environ 350 postes. « Chaque ligne du plan a été discutée », explique Gabriel

N accord d'entreprise a consigné la nouvelle donne: réduction du temps de travail à trentesix heures (compensée à plus de 80 % pour les bas salaires), semaines alternées de quatre et cinq jours, suppression des heures supplémentaires, retour d'une centaine de « cols blancs » vers l'atelier, aides à la reconversion, principe du double volontariat, supposant l'accord des deux parties pour un départ. « On a tiré toutes les solutions. Maintenant, on arrive à la limite du système, observe Gabriel Artero. Le licenciement, convient-il, est devenu le meilleur retour sur investissement. »

Directrice des relations humaines chez Schweppes, Irène Gavronski se refuse à pareil amaigame. « Il faut plusieurs années pour rattraper le coût d'un plan social! » Confrontée à une récession sur le marché des soft drinks, Schweppes s'apprête à fermer ses usines de la région parisienne, afin de se redéployer dans l'Yonne. Cent soixante-six postes seront supprimés ici, près de 120 créés làbas. La direction propose des transferts pour les uns, des indemnités substantielles pour les

Yougosiave d'origine serbe, dé-légué FO, Milisav Simic admet la nécessité, pour la firme britannique, d'accroître ses volumes et de se lancer dans la production d'eau minérale. Et nul ne pourrait prétendre développer une telle source à Pantin... « Schweppes était obligée de restructurer l'outil industriel », reconnaît-il. il s'est battu pour obtenir des indemnités, un budget de formation important, des mesures de reclassement, d'aides à la recherche d'un

Devant les sommes offertes (jusqu'à 300 000 francs pour douze ans d'ancienneté), certains candidats à la mobilité ont réfléchi. « Ils se disent qu'il leur faudrait des années pour économiser autant d'argent. » De son côté, Irène Gavronski se veut attentive à l'intérêt des salariés. « Je suis une arbitre, porteuse de l'équipe de la société. Certes, il faut remonter les Si on ne fait plus de profits, on fermera en France. Mais je veille aussi, de façon personnelle, aux chances des uns et des autres de se reclasser. > Un processus auquel elle croit, même si elle a parfois le sentiment de « gérer de l'échec ».

à l'ignominie. D'un côté, un

père admirable, Michel

Bourgat, qui, maîtrisant sa douleur, refuse la récupération politique de

la mort de son fils et dénonce les « amal*șumes raciaux »*. De Pautre, un parti, le Front

national (FN), et son chef, Jean-Marie Le

Pen, qui choisit de s'emparer de ce drame

privé et qui, interrogé sur les réticences ex-

plicites de la famille, répond avec dédain :

Ce qui a de l'importance en revanche c'est

qu'en cette rentrée, M. Le Pen ne se

en affirmant que les races sont inégales. Sa-

medi 14 septembre, à Marsellie, c'est une

manifestation explicitement raciste qu'il orpanise, un défilé de la haine désignant col-

lectivement les Maghrébins comme cou-

pables de la mort du jeune Nicolas, un scandaleux détournement d'émotion autour d'un fait divers singulier - le meurtre in-

compréhensible d'un jeune Prançais de qua-

torze ans par un autre jeune Français âgé de

quinze ans. Au prétexte que le meurtrier est

fils de parents nés Marocains, le Front na-

tional choisit scienment d'affoier cette ville

d'intégration et de brassage séculaires que

Narcissisme par Ballesta

contente pas de défier les lois de l'huma

« Cela n'a pas d'importance. »

Le Mande est édité par la SA Le Monde e de la société : cent ans à compter du 10 décembre 199 955 000 F. Actionmaires : Société chile « Les rédacteurs o Hobert Beure-Méry, Société anonyme des locteurs du Le Monde Investisseurs, Le Monde Presse, Kisa Presse, L de Monde Investisseurs, Le Monde Presse, Kisa Presse, L SIÈCE SOCIAL: 21 66, RUE CLAUDE-BERNARD - 7520 PARIS CEDEL 68. TEL: M 42-17-28-60, Telécopient ; (1) 42-17-21-21 Télen: 206 806 F

# L'ambiguïté du nationalisme chinois

Suite de la première page

La jeunesse chinoise réclamait une émancipation du peuple por-tant sur la condition des femmes, l'usage du langage - alors très hiérarchisé -, des concepts étrangers mal assimilés et mal traduits comme la science et la démocratie, la lutte contre la corruption. Il s'agissait, en fait, pour le peuple de commencer à se prendre en

charge, Déjà. Cette ambiguité fondamentale du sentiment nationaliste chinois s'est vérifiée même sous la République populaire. Comme le régime, la contestation y a largement fait appel. A Tiananmen en 1989, les étudiants se voulaient « patriotes ». Il revint au régime de les mater en leur affirmant que le « patriotisme » consistait à soutenir « la dictature du proiétariat ». Dans ces moments-là, le nationalisme a tendance à se confondre avec le principe moral du « mandat du ciel ».

Arme de revendication populaire ou dérivatif commode utilisé par le pouvoir pour canaliser les pulsions du pays, le nationalisme chinois se complique d'une absence patente de définition de la « nation ». Depuis vingt siècles, comme en témoignent les archives impériales, l'Etat s'échine à démontrer qu'il l'incarne de manière exclusive. Or, à partir de la conquête mongole (XIII siècle), les archives ont été successivement confisquées par un peuple tenu pour «barbare» (ou étrannante, les Hans, puis par ceux-ci (sous la dynastie Ming, des XIV au XVII siècles), puis par une autre peuplade allogène, les Mandchous. Les « barbares » avaient beau s'être coulés autant que possible dans le moule institutionnel chinois, ils furent renversés par une réaction viscéralement chinoise contre leur joug.

Dans ces sept siècles d'histoire écoulés depuis Gengis Khan, toute la dialectique d'une civilisation raffinée fondée sur l'agriculture, face à la puissance militaire de peuples moins respectueux de culture que de pouvoir, s'est donné libre cours. Les jeux de cour n'ont guère permis la réflexion sur la nature de l'Etat-nation qu'aujourd'hui la Chine populaire prétend incarner. En outre, depuis 1949, la définition de ce pays comme un « Etat multinational » se rapprochant du modèle soviétique a singulièrement pâti de la répression des nationalités minoritaires qui, au nom du socialisme, ont subi une forte assimilation nourrie par la pression démogra-phique de l'ethnie majoritaire.

La double fracture provoquée par l'ère coloniale puis par la deuxième guerre mondiale complique encore le tableau. On voit aujourd'hui des milieux modérés de Hongkong, très largement occidentalisés, se livrer à de la surenchère sur la propagande de Pékin pour réclamer que le Japon abandonne l'archipel des Senkaku, enieu d'une actuelle poussée de fièvre sino-nippone. A Taïwan, la grogne des pêcheurs, interdits d'activité dans un recoin maritime poissonneux par la garde maritime nippone, fait plutôt penser à un corporatisme local. Tout l'art de Pékin consiste à mettre ces remons an service de sa propre ambition, qui est l'affirmation d'une légitimité contestée.

L'instrument, pour l'heure, est l'idée nationale débarrassée de sa connotation communiste. On le voit à l'œuvre tant dans la crise diplomatique sur les Senkaku que nous l'avons écrit par erreur.

dans la propagande culturaliste sur la supériorité que la civilisation chinoise tirerait de sa longévité ou encore dans l'expression en sousmain d'un rejet de l'internationalisation. Ainsi en va-t-il d'un livre récent, La Chine peut dire non. Cet ouvrage polémique a été rédigé par d'anciens dissidents désireux de faire passer auprès de l'Amérique le message qu'il existe, en Chine, des forces puissantes de conservatisme culturel qui peuvent encore nuire à l'intégration du pays dans la communauté

L'homme d'Etat d'Asie orientale qui incame peut-être le plus l'idéal chinois d'une « sagesse des nations », l'ancien premier ministre de Singapour, Lee Kwan Yew, récemment en visite à Pékin, a éprouvé le besoin de mettre en garde ses hôtes contre cette dérive nationaliste. Se faisant le porteparole des voisins de la Chine, il leur a longuement exposé, en public, les craintes d'une mauvaise gestion de la rétrocession de Hongkong ou de la rivalité avec

Depuis Gengis Khan, toute la dialectique d'une civilisation raffinée, face à la puissance militaire de peuples moins respectueux de culture que de pouvoir, s'est donné libre cours

Vous avez, ieur a-t-il dit en subs tance, tout le temps devant vous. Ne yous pressez surtout pas. Et même si lui-même s'est inouiété physieurs fois des effets pervers de giobalisation des échanges sur les identités nationales, il a exhorté les dirigeants pékinois à ne pas se jeter dans le piège d'un nombrifisme culturel contre-productif. La Chine, leur a-t-il encore dit, ne réussira que si elle continue à s'ouvrir. Paute de quoi le risque serait grand que ses tourments internes ne débordent de ses fron-

Mais, pour s'ouvrir, la Chine doit avoir un gouvernement sûr de hri. Ce n'est, maigré les apparences, guère plus le cas aujourd'hui qu'il v a un siècle. Les Mandchous perdirent le pouvoir avec une extraordinaire superbe affichée qui donna le change à la phipart des Occidentaux. Celle du parti qu'on hésite à qualifier de communiste est du même ordre. Cela ne signifie pas qu'il soit en passe de perdre le pouvoir dans un événement aussi insigne que la rébellion d'une caserne de gendarmerie mettant à bas un empire, en 1911. Mais cela explique son flirt ostentatoire avec un nationalisme exubérant dont il sait pourtant les dangers qu'il présente pour luimême. A l'aube du XXI siècle. l'avenir du régime de Mao, revu et corrigé par Deng Xiaoping, est rien moins qu'entaché d'incertitudes.

Francis Deron

### RECTIFICATIFS

CROOX-ROUGE

L'ancien président du Comité international de la Croix-Rouge cité dans l'article d'Isabelle Vichniac sur l'infiltration présumée de l'organisation humanitaire par les nazis pendant la guerre (Le Monde du 10 septembre) se nommait Max Huber, et non Max Buber, comme

trative contre les Turcs buieares.

### TURCS DE BULGARIE

C'EST un joli symbole. Depuis

plus de vingt ans, la Banque des rè-

glements internationaux (BRI)

n'avaît pas accueilli de nouveaux

membres. Installée à Bâle, «la

banque centrale des banques cen-

trales », comme on la sumomme

faisait fleure de club d'élite dominé

par les Occidentaux et assis sur 130 milliards de dollars (650 mil-

liards de francs) de réserves. Bien

que réunissant les banques cen-

trales de treute-deux pays - euro-

péens, pour l'essentiel -, les direc-

teurs de la BRI sont tous issus des

pays du G 10 (de onze membres, en

réalité), une sorte de G7 élargi à la

Belgique, aux Pays-Bas, à la Suède

La BRI va donc s'élargh. En début

de semaine, la Banque a annoncé

qu'elle allait ouvrir ses portes à

neuf nouveaux pays d'ici à mars

1997. Jamais, depuis sa création en 1930, une telle bouffée d'air n'avait

profité à l'organisme chargé, à l'ori-

gine, de surveiller les réparations de

guerre allemandes après le premier

conflit mondial. Davantage que

l'arrivée de la Russie, c'est l'identité

des autres futurs associés qui

frappe. Outre la Chine, quatre pays vieument du continent asiatique -

Corée du Sud, Hongkong, inde et

Singapour -, deux d'Amérique la-

Dans le reportage de Jean-Pierre Péroncel-Hugoz sur Sofia (Le Monde du 8 août), il fallait lire que l'exode des Turcs de Bulgarie vers leur pays d'origine a en lieu, pour l'essentiel, en 1989, à la fin du régime communiste, et non en 1985, début de la persécution adminis-

DANS LA PRESSE

THE TIMES ■ Naguère, le diplomate français était d'abord, suppose-t-on, un formidable esprit, un bomme pour qui la diplomatie était la poursuite de la guerre par d'autres moyens. Peu importait qu'il flit corpulent ou parfirmé, pourvu qu'il air une bonne table, servit les meilleurs vins et recueil-It les secrets les mieux gardés. Hélas, les temps ont changé. Le français n'est plus la lingua franca des chancelleries. L'ambassadeur de France ne dispose plus de la plus belle résidence. Il doit, comme tous les autres, « vendre » son pays, doper les exportations et faire des concessions à la mode du moment. Le gouvernement français a publié un décret demandant à ses représentants d'être soignés, élégants et d'arborer un teint aussi radieux que celui d'un Roi-Solell arrivant d'une station de sports d'hiver. Ils doivent, en d'autres termes, être l'image vivante du président Chirac lui-même.

Pranz-Olivier Giesbert

■ Ecoutez la rumeur qui court dans le pays, et que relaient les grandes voix de l'opposition ou de la majorité : « C'est la faute à juppé. » Au train où vont les choses, certains lui imputeront bientôt les variations météorologiques ou les accidents de la circulation. Heurement, Il.y a M. Barre, avec son bon sens et sa liberté. d'esprit. Convaincu que la France « n'est pas en déflation », il disait hier: « Nous sommes en cure, en train de remettre en ordre nos affaires, et nous en avons grand besoin. » A juste titre, il reproche simplement au premier ministre de ne pas aller assez loin dans la réduction des dépenses publiques. Mais, harcele comme il l'est, cehri-ci peut-il aller plus loin? Pour ce faire, il fandrait que cesse la chasse au Juppé. Mais tout espoir n'est pas perdu. Les médias sont comme les meutes. Ils changent souvent de gi-

# Une manifestation scandaleuse

chirer en mobilisant ces « braves gens qui s'aiment de détester ensemble » qu'évoquait dans l'entre-deux-guerres l'écrivain Albert Cohen, juif et Marselliais d'adoption.

L'heure est venne pour tons ceux qui renaissent dans la démocratie et dans les droits de l'homme leur bien commun d'opser à la barbarie la force tranquille du droit. Car c'est bien la barbarie qui menace lorsqu'un parti puissant, organisé, s'étant fragé un chemin dans le débat public et dans les assemblées locales, tente de s'emparer de l'émotion que provoque un crime pour menacer de vengeance une partie de la

Interrogé par Le Monde, Bruno Mégret, chef du FN à Marselle, affirme clairement que c'est « l'origine » du meurtrier qui motive son appel à manifester. C'est bien une

partie de la population qui est ainsi collectivement désignée à la vindicte. La manifestation de Marseille se présente

donc comme un pogrom symbolique. Le crime dont elle prend prétexte ne résulte pas de l'action d'un groupe constitué, qu'il pourrait être légitime de mettre en cause. La criminalité, à Marsellle, n'a pas pris soudain des proportions telles qu'elle pourrait donuer ilen à une protestation populaire. Rien ne permet d'attribuer au pouvoir national ou local des négligences on des complicités auquel il serait sommé de mettre fin. L'action de la police et de la justice, dans cette affaire, n'est ni lente, ni timide, ni entravée en aucune manière puisqu'elle a permis, an contraire, l'interpellation rapide du suspect et de celul qui l'accompagnait. Les argutles du FN ne peuvent masquer la

signification flagrante du mot d'ordre qu'il a lancé. Ceux qui le suivront ne manifesteront ni contre « les politiciens », comme l'affirme M. Le Pen, ni contre la police, ni contre la justice. Chacum sait bien contre qui ils manifesteront. Chacun sait bien an nom de quoi et à quelles fins le FN provoque ce trouble à l'ordre public.

C'est pourquoi cette manifestation doit

Le nouveau poids économique de l'Asie

monde arabe. Rarement la montée des pays émergents et le leut basculement de l'économie mondiale vers l'Asie aura été pris en compte de façori. aussi éclatante, même si, en l'occurrence, comme l'ont souligné certains commentateurs, la BRI aussi se devait de réagir face à la montée en puissance de l'institut monétaire européen, préfiguration de la future banque centrale européenne. A l'instar de la BRI, d'autres institutions ont commencé à intégrer le basculement de l'économie mondiale vers des zones nouvelles. L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), un autre club réservé aux pays niches, a répondu favorablement à la candidature du Mexique, puis de la Répu-biique tchèque, de la Hongrie et de la Pologne. La Corée du Sud a aussi sollicité son adhésion. Et si Séoul n'a pas obtenu satisfaction jusqu'ici, c'est uniquement dû à son refus de libéraliser son marché des

l'Arabie saoudite représentera le

De ces changements, il ne faut pas condure que les pays les plusriches sont disposés à faire une place aux pays émergents sans re-chigner. Un dossier toujours en négociation l'illustre bien : celui des accords généraux d'emprunts (AGE). Pour pouvoir désamorcer une crise financière du type de celle qui a seconé le Mexique en 1994, menaçant l'ensemble du système international, les membres du G 10 out décidé de doubler les sommes mises à la disposition du Fonds monétaire international (FMI) et de les faire passer, grosso modo, de 25 milliards à 50 milliards de dollars. Mais comme les pays membres

tine - Mexique, Brésii -, tandis que du G 10 ne peuvent à eux seuls mobiliser une telle force de frappe financière, ils ont sollicité d'autres Etats, dont un certain nombre de nations asiatiques (Corée du Sud, Singapour, Thailande, Malaisie).

> Jamais, depuis sa création en 1930, une telle bouffée d'air n'avait profité à la BRI, chargée, à l'origine, de surveiller les réparations de guerre allemandes après le premier conflit mondial

Là où le bât blesse, c'est que le G 10 veut bien de l'argent des pays asiatiques - ainsi que ceini d'autres pays européens sollicités - mais traîne les pieds pour les faire participer à la gestion de ce fonds d'urgence. La structure actuelle dépend conjointement de la BRL, du FMI et d'un organisme restreint de l'OC-DE. Le G 10 - du moins quelquesuns de ses membres - souhaitait conserver ce système pour les futurs AGE, alors que les nouveaux. venus réclamaient la création d'un secrétariat ad hoc qui leur permettrait de faire entendre leur voix en

même temps qu'ils apportent leur écot. Il est probable que le prochain clargissement de la BRI à quelques pays asiatiques va permettre de trouver une solution à ce problème des AGE. De l'avis des spécialistes. un compromis a été conclu et un accord sera finalisé en octobre à Washington, où se tiendront les assemblées générales annuelles du FMI et de la Banque mondiale.

Ouels one soient leurs réflernces.

que ce soit au sein du G 7, qui demain pourrait bien être élargi à l'inde, à la Chine et au Brésil, du G 10, de la BRI ou de l'OCDE, les pays riches du Vieux Monde vont devoir tirer les conséquences insti-. tutionnelles du poids de l'Asie, que ce soit en termes économiques ou financiers. La redistribution des cartes est en cours. Dans l'opinion publique, elle a pris un départ en fanfare en 1993 avec la publication par le FMI d'une étude où le calcul de la richesse des nations s'appuyait sur un taux de change « naturel », cehn qui permet d'acquérir à des conditions identiques une même gamme de produits et de services dans deux pays différents.

A cette jange, les pays industriali-sés ne représentent plus les trois quarts du PIB mondial – conclusion des méthodes de calcul classique mais à peine plus de la moitié. La Chine dépasse l'Allemagne et devient la quatrième puissance économique de la planète. Le Brésil fait mieux que le Canada. Depuis la publication de l'étude du FMI, l'Enrope n'en finit pas de patauger pour sortir d'une récession larvée tandis que l'Asie continue son développement à marche forcée. La redistribution de la richesse des nations s'accélère.

Jean-Pierre Tuquoi

. -A. 184 . 1 e. This - - - · 4. R. 100 og englisher of はいか ブ THE PARTY OF THE 25 p. 350 mm \*突を多いな

114

-23

Médecine: le

# Médecine : le prix à payer par Bernard Glorion

PRÈS l'annonce faite par le premier ministre en novembre 1995 et la publication des ordonnances, le 24 avril dernier, une réforme radicale de notre système de protection sociale est engagée. Dans un élan courageux et en un temps record, rompant avec un long immobilisme dans ce domaine, le gouvernement propose un plan audacieux et contraignant. La mise en application de cette réforme nécessitera beaucoup de tolérance, de compréhension et de bonne volouté de part et d'autre. Seul un climat de confiance réciproque permettra la mise en œuvre de responsabilités parta-

Ses incidences sur l'exercice médical sont importantes, et il ne faut pas s'en dissimuler les difficultés. Sa réalisation va entraîner des changements qui ne peuvent se réaliser qu'avec la participation de tous les acteurs concernés : professionnels de santé, bien sûr, mais aussi patients et malades, administrateurs et gestionnaires, décideurs politiques.

Si l'objectif essentiel annoncé est bien de rétablir un équilibre financier compromis de façon inquiétante, il est de notre devoir de rappeler que, maigré ces contraintes nouvelles, nous ne devons et nous ne pouvons oublier le sens profond de notre mission de médecins : assurer à tous ceux qui se confient à nous des soins appropriés de qualité et une assistance morale, qui confère à la profession médicale la dimension humaine à laquelle il faut rester fermement

Rétablir l'équilibre budgétaire de la Sécurité sociale ne doit pas être une fin en soi. Les mesures contraignantes contenues dans les ordonnances ne seront efficaces que si elles sont assorties de trois conditions essentielles : le changement des comportements ; une rénovation de la formation médicale initiale; un respect scrupuleux des règles déontologiques.

Changer ies comportements, c'est savoir rompre avec ses habi-tudes, accepter d'abandonner des conceptions qui ne sont plus adaptées ni aux besoins, ni aux moyens. C'est développer et encourager des modes d'exercice nouveaux sans pour autant sacrifier l'essentiel. Changer les comportements ne relève pas de la loi ni de la contrainte, mais de la responsabilité et de la conscience de chacun.

Si les professionnels de santé - et les médecins en particulier sont les ordonnateurs des dépenses à travers leurs prescriptions et leurs décisions, il ne faut pas les accuser de tous les maux et les rendre seuls responsables de la faillite du système. Bien que les lois de la nature soient immuables, on ne naît plus, on ne vit plus, on ne meurt plus comme au début de . ce siècle. Les conditions de vie ont totalement change, et les hommes

Le corps humain se transforme; des maladies disparaissent, d'autres apparaissent. Les demandes et les exigences en matière de santé évoluent avec les facteurs sociologiques, psychologiques, démographiques, avec l'environne-ment industriel. Les réponses que l'on attend du médecin doivent

satisfaction d'un ayant droit d'une réflexion qui s'inscrit dans un soud de solidarité et de par-

Bénéficier de ce qui est nécessaire pour sa santé est un droit fondamental dont il faut savoir user, et non abuser. Dans une société qui se veut équitable, il faut avoir le souci de l'autre et souhaiter que tous puissent accéder aux mêmes avantages et aux mêmes

Médecins et malades doivent partager cette préoccupation, et, si par ailleurs ils défendent, grâce à des organisations professionnelles ou des associations, leurs intérêts propres. Il ne peuvent oublier qu'ils ont, les uns et les autres, des droits, mais aussi des devoirs.

Les efforts à faire seront d'autant plus acceptables et acceptés qu'ils seront consentis par tous avec la volonté de réussir et l'audace d'y croire. Accepter de changer son comportement, c'est autant une question de coeur qu'une question de raison.

La deuxième condition concerne le corps médical dans son ensemble. De nombreuses mesures prévues dans les ordonnances

Il faut tendre à développer la complémentarité entre les différents secteurs : libéral et public, spécialistes et généralistes

évoluer. Le respect de la personne humaine reste une valeur intangible (et constante), mais les progrès de la science permettent de satisfaire des besoins qui étaient hier encore ignorés. La réponse à ces demandes, sans cesse nouvelles, ne dépend pas uniquement

Le patient hii-même doit se sentir responsable et savoir tempérer ses exigences. La possibilité de bé-pectant l'intimité du colloque sin-

vont devenir effectives dans des décrets d'application dont la publication interviendra avant la fin de l'année. Malgré la multiplicité et la

complexité des modes d'exercice

médical, il faut tendre à dévelop-

per la complémentarité entre les

différents secteurs; libéral et pu-

blic, spécialistes et généralistes. Le

patient doit être au cœur du sys-

tème de soins. Il faut, tout en res-

néficier de soins ne doit pas être la gulier, être conscient que la ser cette évolution plus rapidesatisfaction d'un ayant droit médecine moderne est une méde-aveugle et sourd, mais le fruit cine d'équipe, pluridisciplinaire où chacun, dans le respect de l'autre. apporte sa compétence et sa technique. La concurrence, qui reste une incitation à mieux faire, doit se développer au bénéfice des malades et ne doit pas servir unique-

le respect scrupuleux de nos règles ment des intérêts personnels. Pour aboutir à cet équilibre et à professionnelles. Fidèles à notre culture et aux valeurs morales aux-

La possibilité de bénéficier de soins ne doit pas être la satisfaction d'un ayant droit aveugle et sourd, mais le fruit d'une réflexion qui s'inscrit dans un souci de solidarité et de partage

cette harmonie, il est indispensable de reconsidérer la formation des médecins. Tenant compte des exigences et des comportements nouveaux, il faut préparer nos jeunes futurs confrères à un exercice adapté à ces différents changements, qui dépendent autant des mutations sociales que du progrès scientifique. Après une formation initiale commune à tous les médecins dans les 1" et 2° cycles des études médicales, il serait utile d'accentuer les efforts entrepris pour aménager un 3º cycle professionnel, préparant les médecins de demain à de nouveaux modes d'exercice plus diversifiés, mais aussi plus complémentaires.

Les doyens et les enseignants de nos universités en sont bien conscients. Ils ne manquent ni d'imagination ni de dynamisme. Ils doivent être soutenus et suivis dans cette œuvre de rénovation de la formation initiale. L'application de ces mesures prendra des années pour ceux qui entrent aujourd'hui dans la carrière. Mais le développement et la généralisation d'une formation continue institutionnelle devraient permettre de réali-

quelles nous sommes attachés, il est bon de rappeler que, au-delà des nouvelles dispositions réglementaires et des changements qui doivent intervenir dans la formation et dans l'exercice médical, il ne faut pas oublier le sens même de notre profession : être an service des malades dans le respect de la personne, de son autonomie et de sa liberté.

ment. Le souci de compétence, d'efficacité et de sécurité doit do-

miner ces changements. La mise à

jour des « références médicales »

est une notion nouvelle à laquelle

La troisième condition concerne

il faut être très attaché.

Pour conserver à cet exercice son caractère profondément humain, il importe que les règies déontologiques dont l'ordre des médecins est le garant soient respectées par tous: par les médecins, qui se les imposent à euxmêmes à travers leur ordre, mais aussi tous les autres acteurs de la santé, qui, en aucun cas, ne peuvent proposer des dispositions cui tendraient à compromettre ces règles fondamentales.

Respecter la liberté de se choisir et de se quitter est une condition essentielle de la confiance qui lie le patient à son médecin et garantit la qualité de cette relation.

Respecter, dans un cadre défini par la loi, la liberté pour le médecin de choisir et de proposer à son malade le traitement convenable approprié à son état, conforme aux données acmelles de la science et compatible avec les nécessaires contraintes économiques est l'expression de son indépendance et une garantie de qualité.

Respecter le secret professionnel est non seulement une obligation professionnelle et légale, mais aussi la melleure garantie de la confiance qui doit unir le médecin à son malade.

Si des changements profonds sont nécessaires pour que tout citoyen puisse continuer à bénéficier d'un système de protection sociale efficace et universel, il est impératif que les valeurs essentielles qui viennent d'être rappelées soient

L'utilisation de techniques et de matériels de plus en plus complexes. l'introduction de l'informatique dans l'exercice médical, ne sont pas incompatibles avec le respect de la déontologie. Cette conviction doit être partagée par tous les médecins et tous ceux qui de loin ou de près participent aux soins. Rendre compatible Pusage de méthodes nouvelles de gestion avec ces règles intangibles est une préoccupation difficile et contraignante qui nécessite beaucoup de compréhension et d'efforts. C'est le prix à payer pour conserver à la médecine son caractère profondément humain. Cette mobilisation est l'affaire de tous. Elle doit s'opérer dans la sérénité et la confiance. Nous serons tous jugés sur notre aptitude à réaliser cet équilibre.

A l'heure où notre pays traverse une crise difficile, et où nous sommes témoins de tristes affrontements, le moment est propice pour que le corps médical montre sa détermination à surmonter les difficultés qui ne manqueront pas de surgir pour la mise en application des nouvelles dispositions prévues par les ordonnances.

Bernard Glorion est président du Conseil national de



# ENTREPRISES

MOUVEMENTS SOCIAUX Les leaders syndicaux prévoyaient une rentrée agitée, estimant que la multiplication des suppressions d'emplois et la rigueur budgétaire

ne peuvent qu'accroître le mécontentement des salariés. Les premiers tests n'ont pourtant pas été très concluants. Dans le textile, à EDF-GDF, au Crédit lyonnais, les ap-

pels à la grève et aux débrayages n'ont pas été très suivis malgré quelques exceptions comme au centre du Crédit lyonnais à Bayeux.

LES RESPONSABLES D'ENTREPRISE

n'excluent pourtant pas des grèves dures mais localisées. © UNE ETUDE DE LA CFDT montre que les causes réelles des conflits diffèrent souvent des motifs affichés. • LE MINISTÈRE prises les aides à l'emploi.

DU TRAVAIL, dans une note interne, recommande à ses services de ne pas tenir compte du respect du droit du travail pour accorder aux entre-

# Les premiers conflits de la rentrée n'ont été que peu suivis

Dans le textile, l'industrie de l'armement ou au Crédit lyonnais, les grèves et les manifestations sont restées d'une ampleur limitée. Des dirigeants craignent « l'implosion sociale » davantage que l'explosion

FIN AOÛT, Louis Viannet (CGT), Nicole Notat (CFDT) et Marc Blondei (PO) étaient pour une fois d'accord : la rentrée sociale s'annonçait tendue. « Tous les ingrédients sont réunis pour une explosion générale » devait même pronostiquer le secrétaire général de Force ouvrière.

S'il est beaucoup trop tôt pour donner tort aux dirigeants syndicaux, rien ne permet, pour l'instant, de leur donner raison. Dès le 4 septembre, lors d'un meeting de rentrée destiné à galvaniser ses troupes, Louis Vlannet avait para plus prudent: « Il n'existe pas de génération spontanée en matière de lutte sociale. » C'est que, la veille, le premier « rendez-vous social » de la rentrée avait constitué un réel échec. Seuls 250 salariés du textile et de l'habillement avaient manifesté à l'appel de la CGT, à Lyon. « pour défendre l'emploi ». Pour-tant entre Bally, Lejaby et DMC, les plans sociaux ne manquent pas dans cette région où la CGT est assez bien implantée.

Voulant tester ses troupes dans le secteur public, la CGT a, le 10 septembre, organisé un «temps fort » à EDF, où la combativité des agents n'est plus à démontrer. Résultat : moins de 1% de participa-

Le même jour, l'ensemble des syndicats a appelé les salariés de restructuration de l'industrie miltaire. Si la mobilisation a été forte, elle n'a pas eu l'ampleur de celle de juin. En privé, Charies Millon, ministre de la défense, reconnaissait qu'il avait une crainte : une explosion sociale à Cherbourg. Prudemment, le ministre a revu à la baisse les suppressions d'emplois sur ce site. Après avoir parlé de 1 700 suppressions d'emplois d'ici à 1998, le

gouvernement n'évoque plus que 500 suppressions d'ici à la fin de 1997. L'appel à la grève lancé pour le jeudi 12 septembre par les cinq syndicats du Crédit lyonnais constituait un autre moment fort de la rentrée sociale. Appelés à manifester contre les 5 000 suppressions d'emplois attendues, les salariés du Crédit lyonnais n'out pas fait preuve d'une très grande combativité. Alors que la direction a recensé 15 % de grévistes, les syndicats estiment la participation

« entre 20 % et 30 % ». Un responsable de la CFDT le reconnaît : «Le test n'a été qu'à moitié probant, même si la mobilisation a été forte sur les sites de province menacés et si, pour la première fois, certains cadres ont participé à la manifestation parisienne. » Fait troublant : le nombre de grévistes correspond à peu près au nombre de suppressions d'emplois atten-dues. La mobilisation a d'ailleurs

été très variable : quasi inexistante dans le réseau commercial, elle a atteint près de 50 % dans les centres administratifs les plus me-nacés, comme Bayeux (Calvados) ou Valence (Drôme).

PRONOSTICS HASARDEUX

Dertière les discours obligés sur «la solidarité entre les travailleurs», les syndicats semblent se faire peu d'illusions. Dans l'établissement de GIAT Industries situé à Tuile (Corrèze), où 45 suppressions d'emplois « seulement » sont prévues sur un effectif de 920 personnes, la CGT n'a appeié, le 10 septembre, qu'à une seule heure de grève (Le Monde du 12 septembre). Chez Danone, où elle mène une bataille procédurière particulièrement achamée pour retarder la fermeture des usines de Strasbourg (Bas-Rhin) et Seclin (Nord), la CGT se garde bien d'appeler à des grèves de solidarité

dans les autres usines du groupe. L'automne social sera-t-il finalement plus calme que prévu? Tout pronostic reste hasardeux. La grève soudaine des pilotes d'Air France Europe pour protester contre les sanctions prises contre l'un des leurs montre qu'un conflit peut partir comme une traînée de poudre. Même dans les entreprises syndicalement très structurées, les responsables locaux n'hésitent pas à se lancer dans des actions sans tenir compte du « climat » national. Ainsi, à la SNCF, le ton actuellement mesuré de la CGT n'empêche pas la multiplication de

conflits, locaux, mais bien suivis. S'lis ne croient pas à une explo-sion sociale généralisée, les dirigeants d'entreprise restent très prudents: « On ne peut plus parier de rentrée sociale chaude comme auparavant, mais le fossé s'élargit entre des salariés angoissés dont la violence est rentrée, des dirigeants

d'entreprise qui ne prennent plus le temps de réfléchir et des politiques incapables de donner un sens à l'évolution de la société. Je crois moms à l'explosion qu'à l'implosion, mais ce n'est pas moins grave », analyse Jacques Bouchaud, viceprésident de l'Association nationale des directeurs et cadres de la fonction personnel (ANDCP).

De son côté, sous le titre A la merci de coups de colère, l'association Entreprise & Personnel publie, vendredi 13 septembre, son analyse du climat social de la rentrée. Si ces experts sociaux estiment que « la réédition des événements de fin 1995 reste possible mais peu probable », ils jugent vraisem-biables « des grèves localisées (principalement mais pas uniquement au secteur public), corporatistes et défensives, dures et à la limite de la violence »:

Prédéric Lemaître

# LA CFDT se penche sur les causes réelles des grèves

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. le nombre des journées de grève est en baisse constante en France. Mais « contrairement aux apparences, les conflits du travail pourraient avoir été plus nombreux. Si les débrayages sont plus courts, ils sont plus fréquents », note une étude réalisée par l'Observatoire des relations professionnelles et de l'innovation sociale, créé par la

Les conflits du travail: étudiés à partir d'un échantillon de 270 grèves entre 1993 et 1994, ont touché aussi bien le public que le privé. 40 % d'entre eux ont eu lieu dans des entreprises ou des établissements comptant moins de les salariés des entreprises privées », constate, toutefois, l'Observatoire.

Les conflits - d'une durée moyenne de 8 jours et demi, affichant un taux d'environ 75 % - se révèlent des reflets fidèles des préoccupations économiques du moment. En 1993, alors que la crise frappe durement, le maintien des postes et les restructurations grève. Avec le rebond de 1994, les revendications salariales resurgissent (32 % des conflits) ainsi que les demandes sur l'emploi et

Derrière les mots d'ordre proclamés se masquent de nombreuses sources de mécontentements inexprimés, « un ras-le-bol généralisé ». « Un bon nombre de conflits témolgnent d'une quête de sens des salariés dans leur travail et les décisions qui s'y rapportent », souligne l'étude. Symbole de cette incompréhension, les cadres moyens et supérieurs, jusqu'alors très à l'écart des conflits, s'associent désormais aux grèves. Les jeunes salariés, souvent non syn-

diqués mais durement touchés par

la précarisation de l'emploi, parti-

cipent eux aussi de plus en plus

aux mouvements, voire « en de-

les conditions de travail (33 %).

L'individualisation des salaires tif plus large ». Le salaire devient alors l'exutoire pour exprimer le malaise diffus et complexe, ressenti par le personnel.

Les directions ne décryptent pas toujours ces attentes inexprimées. « Lorsque des réponses ont été trouvées aux véritables questions pasées, le conflit a constitué une source d'amélioration des relations sociales. A contrario, la grève est mai surgiront, quitte à se présenter sous

Des aides à l'emploi (presque) sans conditions LE DÉBAT est aussi vieux que les aides à | l'autre un procès-verbal pour manquement au

l'emploi : les directions départementales du travail doivent-elles conditionner les aides financières qu'elles accordent aux entreprises à un respect par celles-ci du code du travail ? Un inspecteur dolt-il refuser d'accorder, par exemple, des aides au passage à temps partiel quand il constate que l'entreprise, par allieurs, utilise de la main-d'œuvre non déclarée? Jusqu'à présent, cette question n'avait jamais recu de réponse tranchée du ministère du travail. Seules quelques aides, concernant généralement l'insertion des jeunes en entreprises, sont explicitement liées au respect par l'employeur des normes d'hyglène et de sécurité: Mais:dans les directions départementales, le débat est souvent vif entre ceux qui prônent un strict respect des textes et ceux qui trouvent anormal qu'une entreprise puisse, d'un côté, recevoir des aides financières et de

code du travali. Cette question, d'autant plus brûlante que les aides à l'emploi sont sur la sellette, vient, très discrètement, de recevoir une réponse des services de Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Ceux-ci ont envoyé aux directions départementales les instructions données en mars dernier à la direction départementale de Seine-Saint-Denis qui avait interrogé l'administration centrale sur cette délicate question.

La lettre, qui émane du « bureau du contentieux général » à la direction de l'administra-tion générale et de la modernisation des services, est sans ambiguités. Tout refus d'accorder; pour manquement au code du travail, une aide à l'emploi est non seulement illégai mais inopportun.

Analysant la Jurisprudence des tribunaux administratifs, le responsable de ce bureau écrit : « Il ne me paraît pas possible de refuser à une entreprise, le bénéfice d'une aide à l'emploi au motif déclaré ou inavoué de sa méconnaissance des règles du droit du travail, dans la me-sure où, objectivement, elle remplit les condi-

tions d'ouverture prévues par les textes. » Mais, de manière plus surprenante, la note ne s'arrête pas à cet argumentaire juridique. Elle estime qu'un tel refus est « inopportun ». Il. serait « controire à l'esprit même des textes dans la mesure où, au-delà de l'entrepreneur, ce sont également les demandeurs d'emploi qui se trouveront pénalisés ». Si le ministère estime qu'il s'agit là d'un document Juddique auquel il ne convient pas d'accorder une importance particulière, certains inspectatuls d'û travail jugent que cette note tranche un débat de fond qui n'a Jamais été publiquement ouvert.

1 4 " "

# Le Bessin se mobilise pour le Crédit lyonnais

de notre correspondant « On ne se posait pas de questions. aines au Lyonnais. Dans les années 1964–1974, c'était comme ça, la vie, j'avais dix-sept ans, aujourd'hui j'en ai quarante-neuf. je n'ai vraiment pas envie de quitter mon pays. On va se battre pour sauver ce qu'on peut » Claudie a le sourire triste. Dans les rues de Bayeux, elle défile sous un ciel très gris et menaçant,

ce jeudi 12 septembre. « Bayeux se lève, rétorque sa voisine. Nous sommes plus de six cents manifestants. Ceux de l'agence du Crédit lyonnais du centre-ville sont nouri « en écoutant l'herbe pous-

mière. » Elle ajoute : «La mort du commerçants ont balssé le rideau. venus. Ils ont bien compris l'enjeu. » Le député UDF François d'Harcourt s'est joint au début de la manifestation. Les ouvriers de l'usine Moulinex ont aussi répondu à l'appel de la CFDT, de la CGT et de Porce ou-

« COUP D'ASSONMOIR » Le centre administratif du Crédit lyonnais, c'est un peu l'emblème des « trente glorieuses », dans ce Bessin où l'on s'est longtemps ser ». « Le centre a compté 1 600 personnes au début des années 70. titres, c'était largement le premier employeur de Bayeux », raconte la déléguée CFDT.

« Aujourd'hui c'est un nouveau . coup d'assommoir. Sur huit cents postes équivalents temps pleta, le troisième plan social du Crédit ivormais prévoit cent sociante-du suppressions de postes. C'est d'autant plus terrible que, souvent, mari et femme y travaillent. Embauchés en même temps, nous avons tous entre quarante-cinq et cinquante ans. Les mesures d'âge ne peuvent donc pas louer, » Une des pistes avancées par les syndicats est la réduction du temps de travail. Sur le perron de l'hôtel de ville, à

piace où, le 16 juin, le premier ministre, Alain Juppé, setait les cinquante ans du fameux « discours de Bayeux » prononcé par le général de Gaulle, Alain Leconnu, premier adjoint RPR chargé des affaires économiques, accueille les manifestants, L'élu recolt longuement une

délégation de syndicalistes. « Le Lyonnais, c'est 40 % de notre taxe professionnelle. Croyez-moi que ia ville va se battre pour sauvegarder ces emplois.» «Alors pourquol ton gouvernement fait unit de mai pour l'empioi? », rétorque discrètement un homme.

Joan-Jacques Lerosier



SAGSSSEZ LIÉVÉNEMENT VIA LE CUCITICIEN DU MONDE ENTIER, BRANCHEZ-VOUS SUR LE RÉSEAU DE PRESSE INTERNATIONAL LE PLUS PUISSANT AVEC LE CUCITICIEN DU MONDE ENTIER

# TOUS ENSEMBLE! CHACUN POUR SOI!

# Les banques pourraient encore supprimer 60 000 emplois d'ici à l'an 2000

marges. =

c'est pas les salariés, c'est les barrquiers qu'il faut virer. » « Potrons, ministres, voilà les responsables. Nous faire payer la note, c'est macceptable. » Jeudi 12 septembre, à l'appel de l'intersyndicale CGT/CFDT, FO, CFTC, SNB/CGC, plusieurs milliers de salantés du Crédit lyonnais out manifesté à Paris et dans physicurs villes de province, notamment Lyon, Bordeaux et Bayeux, pour dénoncer le plan de 5 000 suppressions d'emplois d'ici à 1998 sur 35 000 salariés. Et si, pour un repré-sentant syndical du Crédit lyonnais, « il ne s'agit pas véritablement d'un mouvement de masse, on note un profond changement dans la déter-nivation des solariés pour défendre leur emploi.»

Leur emploi, ils sont quelque 400 000 dans la profession bancaire à se demander avec plus ou moins d'anxiété s'ils le conserveront demain. Pour deux raisons, qui touchent diversement les établisse-

La première est liée à l'évolution du métier de la banque. Comme le souligne une étude récente de l'agence de notation Standard and Poors, la mutation des activités bancaires classiques, et notamment les progrès technologiques, a pour eflet de « réduire très fortement les besoins en main-d'œuvre ». Les banques ont massivement embauché dans les années 70 à de faibles niveaux de qualification et ont enta-

← C'EST PAS LES EMPLOYÉS, mé depuis plusieurs armées une réduction régulière de leurs effectifs. En huit ans, les effectifs des banques adhérant à l'Association française des banques (AFB) se sont contractés de trente mille personnes. Après avoir atteint leur plafond en 1986 (254 400), elles n'employaient plus qu'environ 220 000 personnes fin 1993.

· CONCURRENCE DÉBREDÉE » Mais ce mouvement « naturel » trouve aujourd'hui ses limites. Selon une étude înterne de l'AFB, les effectifs réels des banques AFB ont diminué de 1,2 % en 1994 contre 3 % l'année précédente. Ce ralentissement de la baisse des effectifs résuite principalement d'une forte réduction du taux de départ, qui est passé de 6,3 % en 1993 à 4,2 % en 1994. Cette réduction, souligne la note, « traduit la baisse du toux de départs involontaires ou négociés, qui s'est contracté de 2,5 % à 1,5 %, et la diminution du teux de départs à la retraîte, qui ne s'est élevé qu'à 0,7 %

en 1994, contre 1,5 % en 1993 ». La deuxième raison de l'inquiétode des salariés découle d'un mouvement de concentration inévitable pour faire face à une concurrence de plus en plus vive. « Les difficultés du secteur bancaire en France résultent de sa très forte segmentation (caisses d'épargne, banques populaires, secteur privé et secteur public) », analyse un responsable d'une fédération syndicale. « Nous

rence débridée en contractant nos

Le produit net bancaire n'a cessé de s'éroder au cours des demières années. La crise de l'immobilier a accentué ce recul. Les diversifications hasardenses d'un certain nombre d'établissements ont achevé de laminer la profession. Rapprochements, disparitions, efforts de productivité, tout concourt à mobiliser les personnels. De quelque 2 000 personnes en 1992, les effectifs du Comptoir des entrepreneurs sont aujourd'hui de moins de 1000. Seuls 70 salariés seront sauvés à la Banque du Phénix sur 280. Via Banque a annoncé 54 suppressions d'emplois sur 160. Dès avant le rachat de la banque indosuez par le Crédit agricole, en début d'année, la banque avait défini un plan d'adaptation à l'emploi de 210 postes, que les syndicats sont parvenus à réduire à 140.

La fusion entre le Crédit national et la Banque française du commerce extérieur (BFCE) a fait apparaître l'existence de surreffectifs estimés globalement à 600 équivalents temps plein. Les salariés du Crédit du Nord s'inquiètent de la probable vente de leur banque par Paribas et de ses conséquences sur l'emploi. Même crainte dans le groupe CIC, dont la cession par le Gan est programmée d'ici la fin de l'année. Sans parier des deux grands naufrages de la place, le Crédit foncier de France et le Crédit lyonnais Selon les syndicats, il faut s'attendre au cours des cinq prochaines années à une réduction de 40 000 postes pour les seules banques AFB. Pour l'ensemble de la profession, les réductions pourraient atteindre 60 000 personnes d'ici à l'an 2000.

« Le problème de la gestion des effectifs et de leur productivité est rendu plus aigu par le profil de la pyramide des âges de nombreuses banques », rappelle Standard and Poors. Selon les derniers chiffres disponibles, le vieillissement des effectifs s'est accentué entre fin 1991 et fin 1994. Ainsi, la part des moins de trente ans a diminué de près de 4 points, de 16,5 % à 12,8 % au cours des trois demières années. En revanche, le pourcentage des plus de 40 ans est passé de 49,6 % à 58,8 %. Cette forte « bosse » des 45-50 ans freine l'adaptation du secteur. \* Dans 5 ans, on pourra mordre sur la vague des 55 ans », confie un professionnel. « D'ici là ll y a un gap ». La profession joue donc sur deux tableaux : celui de la contraction des marges, qui implique une re-mise à plat de la concurrence en France, et celui d'une réduction annuelle de 3 % des effectifs. Mais qu'arrivera-t-il lorsque les cartouches du volontariat auront été

Babette Stern

# Les aéroports n'approcheront pas de la sécurité totale avant 2002

Les pilotes d'Air France Europe soulignent la carence des contrôles existants

LES AUTORITÉS aériennes françaises le reconnaissent : la sécurité aérienne n'est pas totalement assurée à bord des avions au départ de l'Hexagone, même si « les pouvoirs publics ont mis en ceuvre différentes mesures équivalentes à celles des autres pays européens d'Importance comparable ». Le programme de modernisation des moyens de contrôle, représentant un coût de 1,25 milliard de francs sur sept ans, devrait permettre de sécuriser, en 2002, les aéroperts français.

Contrairement aux apparences, le traitement des bagages aux rayons X est d'une efficacité limitée ·

D'ici ià, le terroriste kamikaze restera la bête noire des responsables de la sécurité. Les 750 millions de francs consacrés chaque année à la tés et attentifs », admet la direction sécurité et à la sûreté aériennes (financés par une taxe de 11 francs sur les billets des lignes intérieures et de 18 francs sur les billets internationant) n'y changeront rien.

La principale protection, pour Pinstant, réside dans l'interdiction d'embarquement à bord d'un aviou, au départ du territoire français, de

sûreté et de la sécurité aériennes, a mis en place depuis quelques années des procédures informatiques qui interdisent de mettre en soute un bagage dont le propriétaire ne serait pas monté à bord. A l'enregistrement, chaque valise est identi-fiée et à l'embarquement le système vérifie que son propriétaire s'est bagage-passager, parfaitement blen maîtrisé en France, permet de traiter les syndicats de pilotes

leur vie en même temps que celle des autres passagers ou les « passad'un engin explosif, le problème qu'elle évalue entre 20 et 30 millions de francs. reste entier : les procédures et les movens de détection actuels ne permettent pas de détecter à coup sûr la présence d'une bombe ou de ses composants, ni dans les bagages à main ni dans les soutes de l'appe-

Contrairement aux apparences, l'inspection des bagages aux rayons X est d'une efficacité limitée. « Ce contrôle nécessite la présence d'agents particulièrement expérimenles appelés du contingent affectés à vois internationaux. l'interprétation des formes sombres contrôle ne sont pas forcément les sécurité. Les mêmes réserves s'apsoute par les mêmes appareils à

direction générale de l'aviation ci-vile, l'administration chargée de la d'inspection. En revanche, l'efficacité des fouilles manuelles et des chiens renificurs apparaît bien supé-rieure. Mais le batailion canin de 150 animaux permet seulement d'effectuer des contrôles aléatoires. La DGAC précise que « ce contrôle

de l'aéroport, ce qui implique la re-configuration complète de plusieurs aéroports français, comme Orly-Ouest, où, pour l'instant, les tapis de circulation des bagages vont directement du comptoir d'enregistrement au bas de l'appareil. « Entretemps, la Coupe du monde de footest mis en œuvre en fonction de l'ap- ball aura eu lieu à Paris », s'inquiète

# bien présenté. «Le rapprochement. Air France Europe assigne en justice

99% des problèmes desécurité », étab 19-4 maré : noté : ten en 1-3-3-5 (no pas 1004 19-107 pièque t-on à la DGAC: 15 : La direction d'Air France Europe a décidé de poursuivre en justice Mais en re quicamneme les terro- · · les syndicats de pilotes de la state de la grève décle nebée jeudi 12 sepristes kamikazes prêts à sacrifier tembre. La compagnie veut obtenir des tribunaux qu'ils déclarent ilficite cet airêt de travail, qui n'a pas respecté le préavis légal de cinq jours. Air France Europe demande d'autre part réparation du « pré gers dupes », porteurs à leur insu judice économique et commercial considérable subi par l'entreprise »,

En dépit d'une profonde désorganisation du trafic dans la matinée, Air France Europe avait finalement réussi à assurer, jeudi, 75 % de ses vols, grace notamment à des affrètements. Mais, contrairement au conflit de début juillet, la direction a cette fois choisi une lourde réplique judiciaire, en sachant que les syndicats de pilotes ne sontiraient pas indemnes du palement de dommages et intérêts.

préciation de menoite éventuelle par les services de police». Bien que les chiffres soient confidentiels, il semble que le plan Vigipirate pré-vole l'inspection de 5 % seulement générale de l'aviation civile. En clair, des vols nationaux et de 10 % des

Les nouveaux équipements élecapparaissant sur les écrans de troniques d'inspection des bagages qui permettront, selon la DGAC. mieux formés pour cette tâche de d'approcher de la sécurité totale dici à 2002 ne pourront être mis en pliquent au contrôle des bagages de soute par les mêmes appareils à cessiteront en effet une centralisatout bagage non accompagné. La rayon X. Les autorités américaines tion du contrôle en un point unique

le pilote qui, ayant renoncé à décoller de Biarritz à bord d'un appareil non inspecté, a été à l'origine de la grève des pilotes d'Air Inter Europe jeudi 12 septembre.

« Notre planning d'installation des nouveaux équipements prend bien évidemment en compte la perspective de la Coupe du monde », répond la DGAC, en précisant qu'une certaine priorité sera dormée aux aéroports parisiens. En oubliant que les avions circulent dans les deux sens?

Christophe Jakubyszyn provoqué une fiambée du cours de

# Phase décisive pour les négociations entre Eurotunnel et ses banquiers

« ON EST EN RADE depuis près de deux mois et demi . Cela n'a absolument pas bougé. On fait du surpiace. . Ces propos tenus au Monde par un négociateur dans le bras de fer qui oppose Eurotimnel à ses banquiers contrastent singulièrement avec les informations parues jeudi 12 septembre dans le quotidien londonien Evening Standard. Ce dernier indiquait qu'un accord entre Eurotunnel et ses banques créditrices ne buterait plus que sur le prix de conversion de la idente en actions. Un accord est attendu avant la fin du mois de septembre pour restructurer la :: l'immédiat 49 % du capital d'Eurodette d'Eurotunnei, qui approche tunnel. Néanmoins, ce prix de les 70 milliards de francs.

FLAMMET DU COURS

Selon le quotidien britannique, la société concessionnaire du tunnel sous la Manche souhalterait que les banquiers convertissent en actions leur dette au prix unitaire de 265 pences, alors que l'action Eurotumnel vaut un peu plus de 100 pences à la Bourse de Londres. cours de 265 pences - 22,50 francs - correspond au prix de la dernière augmentation de capital d'Eurotunnel en 1994, mais les banquiers veulent un prix plus bas, plutôt proche du cours de la Bourse. Selon eux, le prix de 1994 n'est pas une référence valable : le trafic a été inférieur aux prévisions, le tunnel a pris du retard dans son exploitation, tandis que les recettes

sont faibles en raison de la guerre des prix qui sévit dans la Manche. Ces informations ont toutefois

été réservé à la hausse, le titre a fini à Paris la journée sur une hausse de 15,4 % à 9,35 francs, tandis qu'elle s'envolait de 11 pence à 112,5 pence à la Bourse de Londres.

Pour les observateurs, la réaction des marchés financiers semble un peu irrationnelle. Depuis des mois, les négociateurs sont d'accord sur le schéma global de restructuration de la dette d'Eurotunnel, mais les négociations achoppent tonjours sur le prix auquel les banquiers convertiront leurs actions pour obtenir dans conversion, s'il est symbolique, ne veut rien dire en soi : la valeur de l'action Eurotunnel après cette conversion dépendra des éventuels renoncements par les banquiers à une partie des intérêts qui leurs sont dus. En clair, même si les banquiers paient leurs actions 22,50 francs, l'action peut très bien in fine ne valoir que quelques francs. Au contraire, une conversion à un prix de 5 francs ne veut pas dire que la valeur de l'action est aussi basse, si les banquiers consentent parallèlement de gros

En réalité, la tension monte entre les négociateurs alors que se rapproche la date du 30 septembre Les informations qui affectent l'évolution du cours de la Bourse

via the World's Daily Newspaper



You're on the spot, on the pace and on line to the world's most powerful news gathering network through the pages of the World's Daily Newspaper.

# Paris lancera son nouvel indice du second marché le 1er octobre

LA SBF-BOURSE DE PARIS VA LANCER le 14 octobre un nouvel indice du second marché qui remplacera l'ancien, jugé obsolète. Il a été élaboré par la Société des Bourses françaises à partir des recommandations effectuées par des professionnels spécialisés dans les valeurs moyennes, réunis au sein d'un groupe de travail animé par la Bourse de Paris et le comité du second marché. Calculé à partir de 140 valeurs sur les 270 valeurs du second marché, ce nouvel indice sera plus représentatif du dynamisme et de l'identité propre de ce marché. L'ancien indice prenait en compte la totalité des valeurs, qu'elles aient une forte ou une faible capitalisation, ce qui faussait ce baromètre. L'indice du second marché sera calculé et diffusé deux fois par jour : vers 11 h 40, après le premier fixing de la séance, et vers 17 h 10, après la fermeture du marché pour les valeurs cotées en continu. La Bourse de Paris disposera désormais de cinq indices : le CAC 40, le SBF 120, le SBF 250, le Mid CAC depuis le mois de mai 1995 et le nouvel indice du second marché.

■ AUTOMOBILE : les ventes de voitures en Europe ont augmenté de 6,2 % (9,08 millions d'unités) sur les huit premiers mois de l'année par rapport à la même période de 1995. La progression a atteint 16,2 % en juillet et 5,2 % en août. Volkswagen a augmenté ses volumes de 10,4 %, Fiat de 8,2 %, PSA Peugeot Citroën de 5,1 % et Renault de 0,4 %

■ OLIVETTI: l'administrateur délégué du groupe italien, Francesco Caio, a estimé le 12 septembre, devant la commission industrie du Sénat, que le résultat d'Olivetti « est encore fortement négatif » et loin du point d'équilibre. Il a confirmé être à la recherche de partenaires à la fois pour l'activité ordinateurs personnels, jugée non stratégique et qui ne devrait pas renouer avec des comptes équilibrés en 1996, et pour l'activité machines et équipements de bureau (Lexicon).

M PEUGEOT-SOCHAUX : les salariés de l'entreprise connaîtront encore plusieurs journées de chômage technique en octobre, après deux jours en août et cinq jours en septembre. « L'état des commandes et des perspectives pour les mois à venir amènent à la confirmation du chômage prévu en septembre », a indiqué la direction lors d'un comité d'établisse

🗷 SITA : Jacques Petry, directeur international de l'eau 🛦 la Lyon naise des eaux, a été nommé, jeudi 12 septembre, président de Sita, fillale du groupe spécialisée dans la propreté et le retraitement des déchets. Il succède à Jean-Jacques Prompsy, qui avait demandé à être déchargé de ses fonctions, suite à sa condamnation en juillet dernier dans le cadre de l'affaire Carignon à Grenoble.

DANZAS : l'organisation de transport et de logistique et le numéro 1 mondial de transport de colis, UPS, viennent de signer un accord de coopération sur le transport de fret routier en Europe. Cette décision ne prévoit aucun échange de titre ni prise de participation.

SAKTEL: la filière coton du groupe textile belge Verbeke (exgroupe Prouvost-Lainière) a présenté mercredi 11 septembre un plan de 162 suppressions de postes, sur 500 salariés, en comité central d'entreprise. La société est en redressement judiciaire depuis le 25 juillet.

AÉROSPATIALE : le PDG de l'entreprise française, Yves Michot, a nommé le 12 septembre Jean-Louis Fache au poste de directeur général adjoint chargé de la stratégie et du développement. M. Fache est remplacé par Pierre Dubois au poste de directeur de la division missile qu'il

MANNESMANN: le consortium dirigé par l'industriel allemand Mannesmann, où figurent l'américain AT&T et le groupe européen Unisource, a acquis pour 1 milliard de marks (3,5 milliards de francs) 49,8 % de DBKom, filiale de télécommunications des chemins de fer allemands Deutsche Bahn. DBKom et CNI, le réseau télécoms de Mannesmann, seront fusionnés,

# Gillette se diversifie en rachetant Duracell pour 36 milliards de francs

Les piles seront distribuées dans le réseau de vente du fabricant de rasoirs

Le numéro un mondial des piles longue durée a derrière le milliardaire Warren Buffet. Gillette, qui eté vendu par le banquier Kohlberg Kravis Ro- a pour stratégie d'être leader mondial dans les Duracell un relais de croissance. Le marché monproduits de grande consommation qu'il vend, dial des piles progresse de plus de 10 % par an. berts, qui va devenir second actionnaire de Gillette

LA FIRME de Boston Gillette, numéro un mondial des lames de rasoir, va racheter le fabricant de niles américain Duracell pour environ 7 milliards de dollars (36 milliards de francs, soit 1.3 fois la valeur de Renault). L'opération se fera sous la forme d'une fusion, les actionnaires de Duracell devant recevoir 0,904 action Gillette pour 1 action Du-

Les négociations ont été menées avec la banque d'affaires Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR), célèbre pour avoir orgapisé le raid sur le groupe de tabac et d'alimentation RIR Nabisco en 1988 pour plus de 25 milliards de dollars. Principal actionnaire de Duracell avec 34 % du capital, la banque newyorkaise va devenir deuxième actionnaire de Gillette avec 6,8 % du capital, derrière Berkshire Hathaway, la holding du milliardaire américain Warren Buffet, qui en détiendra environ

RKR avait acheté Duracell en 1988 auprès du groupe agroalimentaire Kraft, pour 1,8 milliard de dollars, soit 5 dollars l'action. Dès 1991, KKR encaisse des plusvalues et introduit en Bourse Duracell au prix de 15 dollars l'action, écoulant progressivement ses titres sur le marché pour n'en détenir plus que 34 %. Les performances de Duracell, qui est le leader mondial des piles alcalines de longue durée, sont décevantes depuis deux ans. Le groupe n'est pas parvenu à avoir une croissance de 15 % de ses bénéfices comme il l'avait prévu. Ses ventes en Europe sont peu performantes.

donnent une prime de 20 % aux les moyens de financer de fortes-

29.3 milliards de dollars, estime tant Duracell pour un prix équivalent à trois fois son chiffre d'affaires (environ 2,3 milliards de dollars pour un résultat net de 245 millions de dollars et 9 000 salariés).

هكذامن الإمل

L'acquisition de Duracell est en ligne avec la stratégie de Gillette (6,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un résul-tat net de 455 millions de dollars et 33 500 salariés). « Depuis 1991. Gillette a pour objectif d'être leader mondial dans les produits de grande consommation que nous vendons », indique-t on à la direction du groupe. « Nous réalisons 80 % de notre chiffre d'affaires dans des produits où nous sommes numéro un mondial contre la moitlé seulement en

UN PRODUIT LEADER

Cette stratégie est adoptée dans les rasoirs mécaniques, où Gillette détient plus de 60 % du marché mondial, mais aussi dans les rasoirs électriques : sa filiale allemande, Braun, est devenue récemment leader mondial avec le tiers du marché, dépassant Philips. Le groupe est aussi numéro un des brosses à dents électriques avec Braun, mécaniques avec Oral B. des instruments à écrire, avec les firmes Papermate, Parker et Waterman, devant le français Bic. La méthode du groupe, dont le cours de l'action a été multiplié par 16 en dix ans, est simple : avoir une part de marché écrasante, qui frise le monopole, soutenue par

lette, qui vaut en Bourse les facturer cher au consommateur. Illustration typique, le rafaire une bonne affaire en rache- soir SensorExcel coûte très cher, à la différence des rasoirs jetables de Bic, dont l'atout principal est leur prix.

Duracell, qui a été sélectionné par Gillette dans une liste de 150 acquisitions potentielles, correspond à ces critères : une seule

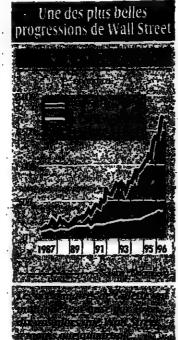

marque, connue partout dans le monde, comme Gillette. Un produit leader sur le marché des piles à longue durée - qui dure de deux à trois fois plus longtemps que les piles classiques au Si les parités de fusion une marque mondiale pour avoir zinc et au carbone. A l'avenir, le -défi de Gillette sera de faire des

actionnaires de Duracell, Gil- innovations technologiques et piles Duracell technologiquement innovantes pour augmenter ses marges. Avantage de Duracell, les piles, à la différence des rasoirs, sont un marché en croissance, notamment à cause de l'engouement des consommateurs pour les téléphones portatifs et autres produits électro-

« Les piles longue durée sont le seul segment de grande consommation qui connaisse une croissance supérieure à 10 % », indique-t-on chez Gillette. Un avantage pour le groupe qui devait trouver des relais de croissance s'il veut pouvoir continuer d'annoncer imperturbablement une croissance à deux chiffres de ses profits, comme il le fait depuis 24 trimestres. L'objectif est d'imposer les plles Duracell dans le monde : les piles aicalines représentent 85 % du marché américain des piles, mais seulement 50 % du marché européen et 15 % dans le reste du monde.

Gillette, qui réalise 70 % de ses ventes hors des Etats-Unis, compte utiliser son réseau de distribution pour faire croître Duracell, qui ne réalise que 45 % de ses ventes hors des Etats-Unis. « 70 % des ventes de piles sont faites dans des lieux où nous vendons des rasoirs »; indique-ton chez Gillette.

Les vendeurs de Gillette n'auront donc qu'à vendre en plus de leurs propres produits les produits Duracell, tandis que la force de vente de Duracell devrait se concentrer sur les lieux où Gillette est absent, comme les magasins de jouets ou de hi-fi. Après l'annonce de l'opération. l'action Gillette a gagné 1,5 %.

Arnaud Leparmentier

## 1<sup>er</sup> semestre 1996

# Forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice



| (en millione de francs) | 1 <sup>er</sup> semestre<br>1996 | 1 <sup>er</sup> semestre<br>1995<br>Pro torma | Exercice<br>1995<br>Pro forma |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Chiffre d'affaires      | 898                              | 296                                           | 1 093                         |
| EBITDA*                 | 325                              | 128                                           | 195                           |
| Résultat net            | 132                              | 40                                            | (509)                         |

Le chiffre d'affaires du premier samestre s'établit à 898 millions de francs. Sa forte progression s'explique principalement par l'intégration des sociétés Renn Productions et AMLF, pour la production et la distribution de films, et de Pathé Hollande pour l'exploitation de salies de cinéma.

Le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) s'élève à 325 millions de francs. Les trols secteurs d'activité de Pathé (télévision, films de cinéma, salles de cinéma) contribuent à ce très bon résultat.

A travers Canalsatellite (20 %) et BSkyB (17 %), Pathé participe au développement spectaculaire de la télévision payante par satellite. En septembre 1996, le bouquet numérique de Canalsatellite, lancé quatre mois plus tôt, compte 100 000 abonnés. Au 30 juin 1996, BSkyB comptait 5,5 millions d'abonnés.

\*EBITDA: résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements. Pour les sociétés en partenariat, l'EBITDA correspond à la quote-part de résultat net revenant à Pathé, avant écritures d'amortissement d'écarts d'acquisition et d'impôts.

# Gaz de France veut multiplier les partenariats

perspective, Pierre Gadonneix, président de Gaz de France (GDF), a plaidé pour « une réactualisation des treprise nationale, vendredi 13 septembre, en dôturant le 113° congrès

de l'Association technique du gaz. «La croissance de l'influence de l'entreprise passe à l'évidence par le renforcement et l'ouverture de partenariats avec des entreprises françaises et étrangères, lui apportant les compléments de compétence. » GDF cherchera donc des associés à tous les niveaux : local, pour le financement et le développement de projets, international, pour les grands contrats, et en amout avec les four-

nisseurs de gaz. Parmi les alliances existantes, celle avec EDF est considérée « comme un atout maieur » et devra être amcomme la cogénération ou la production d'électricité. Avec les pétroliers - principalement Elf, - le partenariat doit être élargi, sans pour autant oublier Total. « On ne soulignera jamais assez le danger, pour l'industrie gazière de notre pays, de

l'émiettement de ses forces. »

APRÈS la directive européenne formes diverses de ces associations : matières premières, exposait les sur la déréglementation de l'électri- « convention de coopération, jointcité adoptée en juin, les Quinze vont ventures et pourquoi pas échanges ouvrir le dossier du gaz. Dans cette croisés de patrimoine avec de grands

Parlement le décidaient ». Dans les couloirs du Palais des rencontre rassemblant un milier de spécialistes; beaucoup évoquaient des discussions très avancées sur de futurs joint-ventures entre GDF et Elf. L'objectif de tous les acteurs est en effet d'anticiper la libéralisation européenne du marché gazier.

L'une de leurs préoccupations est d'éviter les déboires que connaît British Gaz depuis l'ouverture à la concurrence du marché en Grande-Bretagne. Pour son approvisionnement, le groupe britannique dépend toujours de contrats longue durée signés en 1986 avec les producteurs de mer du Nord avant la perte de son monopole. Ces accords l'obligent à acheter de l'énergie à un unix nettement supérieur à celui du marché. Les renégociations s'avèrent très difficiles. En conséquence, British Gas voit ses parts s'éroder sur le marché de la fourniture d'énergie

Le 10 septembre, Claude Mandil, Pierre Gadonneix a évoqué les directeur général de l'énergie et des orientations françaises à l'approche de la discussion européennes sur la dérégiementation du gaz. « La position de la France est d'aborder le dossier avec pragmatisme. La France n'est ni la Grande-Bretagne, qui dispose d'excédents gazier, ni les Etats-Unis, qui bénéficient d'une multitude d'acteurs et d'acheteurs ainsi que d'une production nationale. » Son té de ses approvisionnements » et donc de privilégier la programmation à long terme des importations plutôt que les achats à court terme. «Cela implique l'acceptation par la Commission et nos partenaires d'une nécessaire subsidiarité concernant la maîtrise de notre-sécurité d'approvislovnement. En particulier, un certain contrôle des importations et de la distribution du guz. » La préoccupation est double : éviter un émiettement de la demande face à des fournisseurs russe, algérien ou néerlandais très concentrés et missants, et empêcher un développement des contrats à court terme. Pour Claude Mandii, cette négociation sera « certainement longue et difficile ». Elle durera moins longtemps que celle de l'électricité, qui a demandé près

# Wall Street flirte avec ses records

L'ANNONCE, jeudi 12 septembre, dans l'après-midi, d'un recul de 0,1 % de l'indice des prix à la production au mois d'août aux Etats-Unis a provoqué une soudaine euphorie sur les places boursières. Si Wall Street a seulement gagné 0,30 %, l'indice Dow Jones a terminé la journée à 0,10 % du sommet historique atteint le 22 mai. La place de Londres a battu un nouveau record après une progression de 0,69 % et Paris a terminé la journée sur un gain sensible de 1,34 %. Enfin, Tokyo a gagné 1,95 % vendredi 13 septembre. Depuis le début du mois, la Bourse de Paris a regagné 4,8 %, New York 2.8 % et Londres 1.7 %.

La multiplication des statistiques par la Réserve fédérale, attendue

soulignant deputs plusieurs jours la vigueur de la croissance aux Etats-Unis a plutôt profité aux marchés d'actions. D'autant plus qu'elle s'est accompagnée, en Europe et outre-Atlantique, de la publication de résultats semestriels de sociétés meilleurs que prévu. L'impact de ces bonnes nouvelles a été renforcé par la baisse, au cours des demiers jours, des taux d'intérêt à long terme sur les marchés américains et européens. Ce mouvernent s'est accéléré après la publication, jeudi, des statistiques sur les prix aux Etats-Unis. Les opérateurs en ont conclu que le risque de surchauffe inflationniste était réduit et que la hausse de ses taux

avant la fin du mois, devrait être faible et pourrait mêine être reportée. Du coup, les taux d'intérêt sur les bons du Trésor à 30 ans sont descendus à 7,08 % contre 7,11 %.

Dans la foulée, l'indice Dow Jones est monté jusqu'à 5 794 points avant de terminer la journée à 5 771,94. Victime d'un coup d'arrêt en juillet, le Dow Jones a regagné 8% depuis le début du mois d'août. Pourtant, de passage à Paris jeudi 12 septembre, les « gourous » de la banque américaine Merrill Lynch propostiquent un avenir difficile pour la Bourse de New York. Richard T. Mac Cabe, le responsable des analystes, juge Wall Street « surévalué et suSPLACES BOURS: ENT'S

■ LA DERNIÈRE SÉANCE DE LA SE-MAINE s'est soldée par une vive progression vendredi à Tokyo. L'indice Nikkei a gagné 398,71 points, à 20 842,64 points, soit 1,95 %.

sé jeudi, poussant les valeurs à un nouveau sommet. L'indice FT 100 a terminé en hausse de 27 points, soit 0,7 %, à 3 932,6 points.

cours à trois mois a perdu 12 dollars, à 1431 dollars la tonne, son niveau le plus bas depuis le 13 juin 1994.

MIDCAC

jeudi, soutenu par la détente des taux longs américains. Il a gagné 14 cen-tièmes, à 124,36, son plus haut de l'an-

■ L'ALUMINIUM a poursuivi sa chute, jeudi, sur le marché londonien. Son jeudi, soutenu par la détente des taux continué à progresser jeudi sur le marché new-yorkais. Le baril de brut de référence échéance octobre a progressé de 25 cents, à 25 dollars.

MILAN

Indice SBF 250 sur 3 mois

FRANCFORT

LONDRES

NEW YORK

A

### LES PLACES BOURSIÈRES

### Prises de bénéfice à Paris

or the California

112 11 200

DES PRISES DE BÉNÉFICE bien absorbées au demeurant - intervenaient vendredi à la Bourse de Paris, qui, à l'image des autres places financières, avait vivement progressé la veille. En hausse de 0,09 % à l'ouverture, l'indice CAC 40 affichait une heure un quart plus tard une perte de 0,19 %. Aux alentours de 12 h 30, les valeurs françaises abandonnalent en moyenne 0,23 % à 2 060,64 points.

Wall Street a frôlé jeudi son record absolu et Londres a encore pulvérisé vendredi matin son record affiché la veille. En France, les prix au détail ont baissé de 0,2 % à 0,3 % en août selon les premières

En attendant de connaître, le 18 septembre, les détails de la loi de finances 1997, les milieux financlers réagissent aux résultats semestriels des sociétés. Certains réservent de bonnes surprises. Bertrand Faure, qui a armoncé un résultat semestriel en hausse de 35,7 %, gagne près de 5 %. Sfta, dont le bénéfice a progressé de



16 %, gagne 1,8 %. En revanche, Eramet cède 0,4 % après l'annonce d'un bénéfice semestriel en légère baisse. Ciments français était en repli de 1% après l'annonce d'un

recul du bénéfice semestriel. Mais les dirigeants du groupe cimentier s'attendent néanmoins à un bénéfice pour 1997. Eurotunnel était en baisse de 4,3 %.

**NEW YORK** 

Boeing Co Caterpillar Inc Chevron Corp

Coca-Cola C

Les vaieurs du Dow-Jones

CAC 40

CAC 40

### BNP, valeur du jour

LA BONNE SURPRISE créée par les résultats semestriels de la BNP au milieu de la morosité ambiante a nettement profité au titre, jeudi 12 septembre, à la Bourse de Paris. L'action, qui avait été privatisée an cours de 240 francs, a gagné 1,6 % à 192,50 francs avec des échanges portant sur 1,76 million de titres. Plusieurs société de Bourse out relevé leurs prévisions de résultat (EIFB, Williams de Broe) ou s'apprêtent à le faire. Morgan Stanley a întégré le titre dans sa liste Fresh

Money Buys des 10 valeurs européennes ayant le plus fort poten-tiel de hausse avec un objectif de

| ENP sur un mois  | cours à 280 franc | .S. |  |
|------------------|-------------------|-----|--|
| W. I. Peril III. | BNP sur un m      | ois |  |
|                  |                   |     |  |

PRINCIPAUX ÉCARTS AU RÈGLEMENT MENSUEL Bestrand Faure





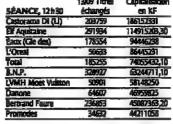

PRINCIPAUX ÉCARTS









# Vive hausse à Tokyo

LA BOURSE de Tokyo a conclu la dernière séance de la semaine sur une très vive hausse. L'indice Nikkei s'est apprécié en clôture de 398,71 points, à 20 842,64 points, soit une nette progression de 1,95 %.

La veille, Wall Street avait poursuivi son escalade, s'approchant de son record absolu, à l'issue d'une séance active, soutenue par un net recui des taux d'intérêt à long terme. L'indice Dow Jones a ragné 17,02 points, soit 0,3 %, à 5 771,94 points. Le 22 mai, l'indice Dow Jones s'était insorte à 5 778 points. En revanche, la Bourse de Londres a, pour sa part, battu son précédent report de clôture grâce à la progression de Wall Street et à la publication de bons résultats d'entreprise. L'indice Footsie a terminé en hausse de 27 points, soit 0,7%, a 3 932,6 points. Si la progression

des valeurs américaines était due à la modeste hausse des prix à la production en août aux Etats-Unis, les chiffres de l'infiation britamique pour le même mois n'ont pas eu le même effet, car légèrement supérieurs à ce qu'attendaient les analystes. Outre-Rhin, la Bourse de Francfort a regagné du terrain. L'indice DAX a repris 0,14 %, à 2 570,32 points.

### **INDICES MONDIAUX**

|                     | CONTR NO | Cours au         | Vir.  |
|---------------------|----------|------------------|-------|
|                     | 12/09    | 11/09            | 60%   |
| Paris CAC 40        | 2065,37  | 2000             | +1,32 |
| New York/DI Inclus. | 5775,27  | 2000             | +0,35 |
| Tokyo/Nildz:        | 22348    | ALC:             | +7,95 |
| Locates L. D.CO.    | 2907,50  | A PARTY          | -     |
| Francion/Dax 30     | 2570,32  | - 250            | +0,14 |
| Frankfort/Commer.   | 902.94   | <b>李维</b>        | +0,27 |
| Anordes/Bel 20      | 2068,92  | - GARGES         | -     |
| Bruvelles/Ceneral   | 1753,29  | - 30EB3          |       |
| Milan/MIB 30        | 982      | AL HOLL          | +1,0  |
| Amsterdam/Gé. Chr   | 383,70   | <b>深级</b>        | +0,52 |
| Madrld/lbex 35      | 354,16   | <b>300</b>       | +0,67 |
| Specificani Affairs | 1589,63  | 2. 机应气           | -     |
| Londres FT30        | 2854,10  | <b>1,260,7</b> 0 | +0,50 |
| Hong Kong/Hang S.   | 11251,70 | 到四人传             | +0,14 |
| Singapour/Strait t  | 2116,44  | <b>南部</b>        | +0,64 |
|                     |          |                  |       |
|                     | 7        |                  |       |

|         | 2854.10 <b>28503</b> .7 | £ +0,50 L    | ital Technol .    | 116,         | 50 115,87    |
|---------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| ng S. 1 | 251,70 331254,4         | \$ +0,14 Y   | Yestingh. Electri | c 17,        |              |
| tt :    | 2116,44 42102.9         | 6. +0,64 V   | Voolworth         | 21,          | 50 27,50     |
|         |                         |              |                   |              |              |
| RIS     | PARIS                   | NEW YORK     | NEW YORK          | PRANCFORT    | FRANCROR     |
| ~       | . 1                     |              |                   |              |              |
| 7       | -                       | 7            | 1                 | 171          | 1 4          |
| le jour | OAT 10 ars              | Jegr in jour | Boinds 10 ans     | jour le jour | Bunds 10 ass |
|         | استنسارا                | .—           |                   |              |              |

### LONDRES Sélection de valeurs du FT 100

|                    | 1209   | 11/09 |
|--------------------|--------|-------|
| Alied Lyans        | 4,64   | 4,62  |
| Barclays Bank      | 9,42   | 9,34  |
| B.A.T. Industries  | 4,34   | 4,34  |
| British Aerospace  | 10,49  | 10,23 |
| British Alaways    | 5,19   | 5,15  |
| British Gas        | 1,99   | 1,99  |
| British Petroleum  | 6,48   | 6,94  |
| British Telecom    | 3,72   | 3,68  |
| B.T.R.             | 2,75   | 2,67  |
| Cadbury Schweppes  | 5,07   | 5,14  |
| Eurotunnel         | 1,13   | 1,03  |
| Ciaxo              | 9,41   | 9,45  |
| Grand Metropolitan | 4.77   | 4,78  |
| Guinness           | 4,56   | 4,64  |
| Hanson Pic         | 1,59   | 1,60  |
| Great ic           | 6,54   | 6,38  |
| H.S.B.C.           | 11,35  | 11,28 |
| Imperial Chemical  | 8,38   | 8,54  |
| Legal              | 7,45   | 7,31  |
| Marks and Spencer  | 5,08   | 5,03  |
| National Westminst | 6,71   | 6,65  |
| Peninsular Orienta | 5,89   | 5,75  |
| Reuters            | 7,67   | 7,72  |
| Saatchi and Saatch | . 1,07 | 1,07  |
| Shell Transport    | 9,69   | 9,54  |
| Tate and Lyle      | 4,79   | 4,74  |
| Univeler Ltd       | 13,75  | 13,46 |
| Zeneca .           | 15,47  | 15,40 |
|                    |        |       |

# FRANCFORT Les valeurs du Dax 30

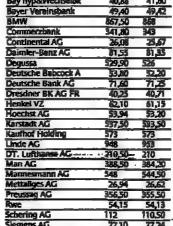

# Londres. FT100 sur 3 moi



# **LES TAUX**

| _ | PARIS        | П  | PARIS      | ŀ | NEW YORK      | ŀ  | NEW YORK<br>Fonds 10 ans | FRANCFORT    |   | FRANCPO           |
|---|--------------|----|------------|---|---------------|----|--------------------------|--------------|---|-------------------|
|   | 4            | li | 4          | l | ~             |    | 37                       | 4            | ı | 78                |
|   |              | Н  |            | ı | 7             | ı, |                          |              |   | 41                |
|   | jour le jour | ŀ  | CAT 10 are | ı | Joseph Joseph |    | Sonos 10 ans             | TOPE IN YOUR | i | definition 10 fil |
|   |              |    |            | • |               | •  |                          |              |   |                   |

# **LES MONNAIES**

### US/F US/D 5,1620 1,5120

| M | US/F     |
|---|----------|
|   | 1        |
| . | 110,0500 |
|   |          |

| -        |        |
|----------|--------|
| DM/F     | £/F    |
| <b>4</b> | 1      |
| 3,4125   | 8,0295 |

# Nouvelle et forte progression du Matif

LE CONTRAT notionnel du Matif, qui sert à mesurer la performance des emprunts d'Etat français, a ouvert en nette hausse vendredi 13 septembre. Dès les premières transactions, le contrat notionnel septembre gagnait 22 centièmes à 124,58.

La veille, le Matif avait encore gagné du terrain après avoir terminé mercredi à son plus haut niveau de l'an-née. Les opérateurs ont indiqué que la tendance avait

Notionnel 10 % première échéance, 1 an

été soutenue par la détente des taux longs sur le marché obligataire américain après la publication de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis. Le contrat notionnel échéance septembre a terminé la séance en hausse de 14 centièmes à 124,36. Il avait atteint après la publication des chiffres américains un sommet pour l'année à 124,44 mais il s'est légèrement effrité peu avant la clôture, effectuant une consolidation.

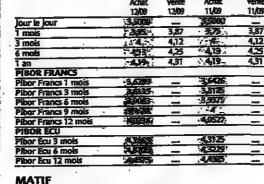

# MARCHÉ OBLIGATAIRE DE PARIS

LES TAUX DE RÉFÉRENCE

|   | DC 17403                  |                   |                  |                            |
|---|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------------|
|   | TAUX DE RENDEMENT         | Taux<br>au 1.2/09 | Taux<br>au 11/09 | indice<br>(base 100 fin 95 |
| ı | Foods d'État 3 à 5 ans    | NC                | 4350             | NC                         |
|   | Fonds d'Etat 5 à 7 ans    | NC                |                  | NC-                        |
|   | Fonds d'Etat 7 à 10 ans   | NC                | # 28 L           | NC                         |
|   | Fonds of Erat 10 à 15 ans | NÇ                | 3.54             | NC                         |
|   | Fonds d'Etat 20 à 30 ans  | NC                | 为起药              | NC                         |
|   | Obligations françaises    | NC                | A STATE OF A     | NC                         |
|   | Fonds d'Etat à TME        | NC                | 1                | NC                         |
|   | Fonds d'Etat à TRE        | NC                | 131.00           | NC                         |
|   | Obligat, tranc, a TME     | NC                | 3.12             | NC                         |
|   |                           |                   |                  |                            |

LE MARCHÉ MONÉTAIRE (taux de base bancaire 6,75 %)

# MATTE Échéances 12/09 volume

| Sept. 96           | 1:56950 | 427        | 124,44 | 1272    | 129,30 |
|--------------------|---------|------------|--------|---------|--------|
| Déc. 96            | 111463  | 2          | 122,92 | 122,72  | 122,84 |
| Mars 97            | 4685    | THE PERSON | 122,80 | 122,64  | 122,74 |
| Juin 97            | -       | 3432       |        |         | 122,04 |
| PIBOR 3 MOLS       |         |            |        |         |        |
| Sept. 96           | 18679   | 197        | 96,21  | . 96,15 | 96,20  |
| Déc. 96            | 29228   | 96.01      | 96,08  | 95,97   | 96,05  |
| Mars 97            | 13095   | 7.96013    | 96,04  | 75,98   | 96,02  |
| Juin 97            | 2403    | 35.27      | 95,92  | 95,27   | 95,90  |
| <b>ECU LONG TE</b> | RME     |            |        |         |        |
| Sept. 96           | 2139    | 12075      | 92,82  | 92,66   | 92,76  |
| Déc. 96            | 1508    | -1203.20   | 90,86  | 91,78   | 90,82  |
|                    |         | 30.00      |        |         |        |
|                    |         |            |        |         |        |

|                 |         | 24.2.          |              |             |                 |
|-----------------|---------|----------------|--------------|-------------|-----------------|
| CONTRATS A      | A TERN  | IE SUR         | INDICE       |             |                 |
| Échéances 12/09 | ADJUTTE | demier<br>prix | plus<br>haut | plus<br>bas | premier<br>prix |
| Sept. 96        | 16534   | 2047           | 2074         | 2046        | 2070            |
| Oct. 96         | 224     | 44             | 2075,50      | 2052        | 2075            |
| Nov. 96         |         |                |              | 7 2 1       |                 |
| Déc. 96         | 919     | 20250          | 2087.50      | 2013.50     | 2086,50         |

Stabilité du franc

A L'IMAGE de la veille, le franc affichait une remarquable stabilité, vendredi 13 septembre, notamment face à la devise allemande. Dès le début des transactions interbancaires, le deutschemark cotait 3,4137 francs contre 3,4130 francs la veille. Cette stabilité étonnait les analystes car la bonne tenue du dollar face à la monnaie allemande aurait dû être bénéfique pour le franc. Selon Alain Bellet, de la Banque française du commerce extérieur, le franc est

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS



peut-être simplement victime d'un « retard à l'allumage » qu'il pourrait combler la semaine prochaine si le dollar poursuit sa hausse. Tout dépendra à cet égard des chiffres américains attendus vendredi (ventes de détail et indice des prix à la consommation pour le mois d'août). Le dollar poursuivait vendredi sa progression à 5,1669 francs et 1,5135 deutschemark contre respectivement 5,1490 francs et 1,5134 deutschemark.

# PARITES DU DOLLAR FRANCFORT: USD/DM TOKYO: USD/Yens MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES TAUX D'INTÉRÊT DES EURODEVISES

# L'OR

| Or fin (k. barre)    | 63500   | 63300   |
|----------------------|---------|---------|
| Or fin (en linget)   | 63750   | 63700   |
| Once d'Or Londres    | 383,50  | 382,10  |
| Pièce française(20f) | 365     | 364     |
| Pièce suisse (20f)   | 365     | 366     |
| Pièce Union lat(20f) | 367     | 366     |
| Pièce 20 dollars us  | 2385    | 2360    |
| Pièce 10 dollars us  | 1312,50 | 1312,50 |
| Pièce 50 pesos mex.  | 2380    | 2360    |
|                      |         |         |
|                      |         |         |

| LE PÉT            | ROLE        |            |
|-------------------|-------------|------------|
| En dollars        | cours 12/09 | cours 11/0 |
| Brent (Londres)   | 23,57       | -          |
| WTI (New York)    | -           | ***        |
| Crude Oil (New Yo | rk)         | -          |
|                   |             |            |

# LES MATIÈRES PREMIÈRES







FINANCES ET MARCHÉS

18 / LE MONDE / SAMEDI 14 SEPTEMBRE 1996 •

( 7

+ 2.59 - 0.44 + 2.04 + 9.55 - 1.51 - 2.10 - 1.51 - 2.10 - 1.25 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 - 2.10 A STATE OF - 0,08 - 0,16 - 0,11 - 1,63 - 4,38 - 0,35 184,80 605 66,15 273 454 131,50 305,30 211 3620 - 1,65 - 1,52 + 0,22 Hoedsta. 469 449 51,90 13,45 251 98 REGLEMENT C2 Siduand(C2EE)— Ito Yokado # のでは、 + 6,27 85,50 244,60 344 80,40 615 PARIS (tolled) MENSUEL - 1/8 758 778 895 343 195 197 445,10 38,36 182 - 1,62 + 6,78 + 2,09 - 1,02 Mc Donald's - 2,31 + 0,03 -1,07 Usiner Sacilor. Merck and Co # \_ Missubishi Corpu VENDREDI 13 SEPTEMBRE Nord-Est. + 1,35 -0,22% Liquidation: 23 septembre Mobil Corporate

Morgan J.P. 8

Nestle SA Nora. 8 467,90 5960 -71,30 212,80 239,90 1650 +1,64 +3,79 -0,52 Taux de report : 3,75 Cours relevés à 12 h 50 CAC 40 : De Dietrich NRI-- T,53 • 0,62 +1.25 -0.30 -0.22 -0.84 -1.40 +0.24 -0.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 -1.26 2060,92 Degranont Dev.R.N-P.Cal Li # \_\_\_\_\_ DMC (Dollins Mi) ...... + 0,54 - 0,76 VALFURS Cours Demiers Norsk Hydro #... 122,20 525 1250 précéd. cours + 0.65 FRANÇAISES (1) + 0,14 472,36 170 126 470 + 0.57 - 0.16 + 1.07 - 1.08 - 0.73 - 0.73 - 0.74 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 - 0.75 Eaux (Gle des). Philip Morris #. 394,30 391 390,60 752 Plactic-Orno.(Lv). 1580 1955 1190 990 650 136,50 897 390,50 287 575 530 181 732 525 192,50 531 2099 2715 2795 2710 139,30 + 2,53 Elf Aquitaine ut (T.P.). Primagaz Promodes Publicis Eramet\_\_\_\_ Eridania Begh Rhone Poulenc(T.P) \_\_\_\_\_ Saint Cobain(T.P.) \_\_\_\_\_ 280,90 32,50 387 275,60 221,50 35 456,90 220,90 77,65 363,90 363,90 90,95 310,10 95,25 33,10 809 600 600 636,40 179,70 - 1,26 Essilor Inti ....... Essilor Inti ADP 1300 996 561 2075 11,16 1140 9,35 473 4590 1380 1111,80 435 376,50 2146 339 405 - 9,92 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - 1,90 - Cours précéd. Demiers cours VALEURS -0.02 +0.77 -2.30 -1.77 +0.01 +0.01 +0.02 +0.02 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03 ACF-Ass.Gen.France..... ÉTRANGÈRES (1) Eurafrance Arr Liquide .......... Alcatel Alsthorn .... + 0,60 - 0,06 + 3,11 + 4,57 - 0,08 - 0,21 - 2,05 - 0,87 Rhone Poulence 280,76 1445 452,69 216,20 313,59 462 14,60 - 1,29 + 9,09 + 1,11 - 0,30 - 0,30 + 1,25 + 0,94 - 2,11 Angle American 6. +1,53 +1,76 -0,12 -0,32 +2,63 +1,77 260 136 155,50 186,80 24,20 8,45 348,70 233,16 274 159 Banco Santandu Barrick Gold I... BASF. Blerchaim Group Confiant PLC.... - 1,20 - 0,09 - 0,44 - 1,24 + 0,67 + 0,35 - 0,56 + 0,37 + 1,25 + 0,11 - 0,48 + 2,30 + 1,93 + 0,05 + 1,93 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 0,15 - 2,74 Groupe Andre S.A.... Gr.Zannier (Ly) # ..... GTM-Entrepose...... 375.90 + 0,71 + 1 + 0,27 + 1,66 - 1,51 - 1,14 - 0,68 + 0,46 - 1,05 - 1,55 sino Guich ADP 346,30 138 62,50 440,50 378 2,78 1800 332 526 524 524 534 66,20 136 610 277,90 122,50 276 858 6172,10 858 218 858 218 858 218 858 860 710 002002 DJ (LJ) 962 240 43,50 473 364,50 125,60 1160 187,50 663 186,80 461 717 CONTRIBUCONO LY.... SLTA **ABRÉVIATIONS** - 1,50 Sigot Sigot Societe
- 50 - 0.79 + 1,59 433,10 162,80 53,25 18,90 Boron Corp. #. Food Motor #. SYMMOLES: + 0,12 - 0,89 l ou 2 = catégories de co Soir Communic + 0,55 - 1,36 + 0,84 + 1,67 - 0,44 - 0,50 Cipe France Ly # ... DERNIÈRE COLONNE (1): 374,20 215 777 10,35 307,50 410,50 35,65 37 12,55 Lundi daté mardi : % variation 31/12 Legrand ADP ... Legris indust ... Locindus ...... 1,55 0,40 4,78 Mercredi daté jeudi : palement derni Jeudi daté vendredi : compensation 22:60 409,50 69,60 fendredi daté samedi : nominal - 1,90 ACTIONS ETRANGERES Demlers は他のないのはは 270 430 Cours Cours précéd. ACTIONS **Derniers** COURTS Flora 9,75% 90-994 ... OAT 8,5% 87-97 CAR. 112,88 103,35 106,85 102,10 FRANÇAISES COURS COMPTANT 152,90 485 440 110 7,60 86 45 17,40 140,20 1162 15,10 302 145,10 25 10,05 46 340 385,50 145 406,90 CAT 9.90%85-97 CAL ..... Une sélection Cours relevés à 12 h 30 Arbank AC. DAT 88-98 TME CAL...... DAT 985-98 TRA..... Babys C.Monao B.N.P.Into VENDREDI 13 SEPTEMBRE 108,82 99,81 108,76 111,50 106,25 116,42 103,75 114,41 116,94 117,15 108,71 DAT 9.50988-98 CA4..... Bidermann inti. 6 T P (la cie).... Gold Fields South... Kultota Corp.... Monundison act ep. CAT TMB 87/99 CAL OBLIGATIONS OAT 8,125% 89-99 8.... du nom. du coupon Nympus Optical\_ BFCE 95, 91-02 CEPME 8,9% 88-97CA CEPME 97, 89-97 CAL CEPME 978, 92-06 TSR OAT 8500 TRA CAP...... OAT 10%585-00 CAI..... OAT 89-01 TIME CAI..... 105,36 39A 1922 337 850 475 Mi CLTRAM (B) odamo N.V.. OAT 8.5% 87-02 CAR...... OAT 8.50% 89-19 8------OAT 8.50% 89-23 CAR..... **Cpt Lyon Ale** 119,66 GD97499-83CB ..... CFD 8,5% 92-05 CB .... CFF 10% 88-98 CAV .... 115,25 110,17 SNCF 8,8% 87-44CA...... 13001.Eaux 6,3460C/..... 5754 - 672 1200 25,5 170 550 170 560 220 420 1006 1965 325-90 441 699 219,70 65 3190 3140 325,60 CF 95 88-97 Che **ABREVIATIONS** -116.89 CFF 14.259400-01 CBV ... Ent.Mag. Part 112,25 106,27 118,55 113,78 108,94 110,95 114,72 101,63 118,05 CLF 9585-9396 CM..... CNA 9% 4/52-07\_\_\_\_\_ CRH 8,6% 92/54-09\_\_\_\_ CRH 8,5% 10/87-884 FLPP. 1 ou 2 e citigories de cotation - sans indication catigorie 3; ill coupon détaché; © droit détaché; o = offert; d = demandé; † offre réduite; 1 demande réduite; é contrat d'animation. EDF 8,6% 88-89 CA4 ..... EDF 8,6% 92-04 8..... Fondes # . Ema. Fitzit 47863-97 #...... 470 116 992 1204 360,20 76 66,45 357 130 66,45 357 130 546 176 545 122,70 490 550 122,70 598 275,10 614 146 146 285 1201 478 278 114,50 73 1010 173 76,50 255 160 19 94,65 900 900 9234,90 CEPI # ..... **NOUVEAU MARCHE HORS-COTE** SECOND Une sélection. Cours relevés à 12h30 Cours relevés à 12h30 Change Bourse (M) ...... Christ Dallot #..... MARCHE **VENDREDI 13 SEPTEMBRE VENDREDI 13 SEPTEMBRE** CNIM CAR. Une sélection Cours relevés à 12 h 30 Cours précéd. VENDREDI 13 SEPTEMBRE **VALEURS VALEURS** Demiers cours CA Paris IDF... LCC. 662 28 56 1449 155 VALEURS 129,80 280,36 450 296,50 270,90 211 200 98 104,96 147,40 53 Idlariova ... Int. Comp CALIFIE & Vilai 98 450,10 173 121 1479 760 499 560 225,20 330 61 803 239,90 337 737 210 TFI-I \_ Stě lecteurs du Monde..... 🗣 Altran Techno. #. Montaignes P.Gest..... Assystem # Boue Picardie (1.1)..... Unilog Uolon Fin Franci ABRÉVIATIONS MGI Cou B = Bordeaux; Li = Lifle; Ly = Lyon; M = Marselle Ny = Nancy; Ns = Nantes. Moreneret jouet Lys \_\_\_\_ Nat-Naf s \_\_\_\_\_ Viel et Cie #\_\_\_\_\_\_ Vincenio et Cie #\_\_\_\_\_ SYMBOLES NSC Schium. Ny. Onet # 1 ou 2 » catigories de cotation » sant indication catégorie 3; 4 cours précédent; la coupon détaché; 4 droit détaché; o » offert; d = deurandé; 7 offre réduite; 1 demanda réduite; a contrat d'animation. BIMP. Paul Predenit 9 Fructivie Guetier France J ..... Gel 2000 ...... Petit Boy A. Pothet But S.A. GFI Industries #. Francis Francis Plea Créd.Mut.Ep.Monde 1505,48 1238,86 77068,07 1087,37 11678,28 1042,13 SOCIETE OK MANUES 11:530,76 1709,62 99,17 GENERALE SICAV et FCP 954,73 115,75 1627,83 37213,32 31672,97 1069,29 1056,95 1044,66 2014,03 1871,68 8585,71 6558,84 1657,36 1998,26 1480,31 1366,16 316,10 Une selection 11458,58 17674.01 11673.71 12132.24 LO E DE ROTHSCHILD BANQUE Cours de dôture le 12 septembre 11631,33 12167,58 875,94 Émission Frais incl. 18302,77 625,64 750,74 Rachat net BRED BANQUE POPULAIRE VALEURS 1287,84 351,62 1441,39 3577,44 1143,24 165,32 230,59 CNCA 119,54 11690,14
138,92
95,15
567,11
148,39
1882,57
82/18,14
1884,39
1284,75
11691,65
1304,67
11691,65
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67
1304,67 642,56 863,60 2206,63 301,19 2378,80 Livret Bourse inv. D \_\_\_\_ Le Livret Portefeuille D \_ Nord Sud Dévelop. C/D \_ Patrimoine Retralte C \_\_\_ **BANQUES POPULAIRES** 1400,25 947,68 1604,15 GREDIT DONNAIS
Barca Solidarhic
Lion 20000
Lion Association 1331,80 16834,74 17324,17 1436,88 2571,99 1842,92 577,96 477,96 228,68 590,91 5382,66 1156,01 1628,66 772,00 772,40 113,27 130,08 111,26 69,95 591,85 103,97 145,51 136,96 43537,81 536,31 136,66 43537,81 536,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 236,21 19168,52 18535,75 BNP Mutual dépôts Skray C... Sicary SUDD ... Silverirance... 862743 13839 376412 2198,30 15679,35 2334,44 177,20 135,43 10746,12 553,80 1108,11 1191,72 1881,75 5577,04 155,83 CAISSE D'EPARGNE Oraction CONTRACTOR FIGUR D

ECUT. Actions Figur D

ECUT. Capitalisation C

ECUT. Distrimonistaire D

ECUT. Distrimonistaire D

ECUT. Geovaleurs C

ECUT. Geovaleurs C

ECUT. Monépremière

ECUT. Monépremière

ECUT. Trésones CO

ECUT 210,60 223,40 229,01 10360,22 80008,61 SYMBOLES 100 E O COUTS du Jour; • COUES précédent. Uni Prance. Oblicys D.... Pilnitude D.

2887,34 172,54

11055,24 12780,58 314,36 1964,61

193,40

Eour, Trimestriel D.\_\_\_\_

Natio Epargre Valeur ..... Natio France Index ......

Natio Monétaire C/D ....

Uni Garantie C Uni Garantie D

Averale Albes

Créd.Must.Act.France

Créd.Mut.Ep.Conr.T...... 0

124,97 875,30 103,66

Control of the second section of the second

100

Alexander of the same



TOUTE LA BOURSE EN DIRECT

3615 LEMONDE

Publicité firancière Le Monde : (1) 44 43-76 26

# **AUJOURD'HUI**

ENVIRONNEMENT Selon le L'état du manteau boisé se serait rapport annuel de la Commission européenne sur l'état des forêts, un

seusc ou manteau boisé se serait parasites qui peuvent leur être associées pourraient expliquer ce dépédate depuis laquelle on dispose de mesures nombreuses. • LES FACTEURS climatiques et les attaques de arbre européen sur cinq présenterait des « signes de dégâts importants »,

arbres est devenue plus rapide. D'autres font remarquer que l'augmentation de la productivité des massifs forestiers peut s'accompa-gner d'une plus grande fragilité.

ponsables de tous les maux, ne sont pas pour autant disculpées, comme le

# L'état de la forêt européenne inquiète les experts

Selon un rapport récemment présenté à Bruxelles, le quart de l'échantillon total des arbres observés a subi une défoliation de plus de 25 %. Mais le European Forest Institute rejette ces conclusions et assure que la productivité des massifs augmente

QUERCUS ILEX (le chêne vert) et fectées. La dégradation la plus nette Quercus suber (le chêne-liège) s'étiolent. Fagus sylvatica (hêtre) se dégarnit. Abies alba (sapin pectiné) jaunit... Le cinquième rapport an-nuel sur l'état des forêts, établi par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies et par la Commission européenne, est formel: en dépit de quelques amélio-rations locales, « l'état d'endommagement général des forêts paraît s'appraver ».

Ce diagnostic repose sur les toventaires réalisés en 1995 dans trente pays européens, à la suite de l'alerte aux « pluies acides » du dé-but des années 80, qui incita les gouvernements à mettre en place un vaste réseau de surveillance de leur patrimoine sylvestre. Plus de cinq mille « placettes », d'une vingtaine d'arbres chacune, ont été définies aux intersections d'un maillage couvrant toute l'Europe. Chaque été, des « notateurs » y évaluent, à vue d'œil, l'état du feuillage.

Selon ce rapport, présenté le 5 septembre à Bruxelles, le quart de l'échappillon a subi une défoliation de plus de 25 %. Un arbre sur dix moutre une décoloration de plus de 10 % des feuilles. « Environ un arbre sur cinq présente des signes de dégâts importants », écrivent les rapporteurs. Cette proportion a relativement peu augmenté au cours de l'année écoulée. En revanche, de 1988 à 1995, «l'état de la couronne de presque toutes les essences d'arbres s'est détérioré ».

Toutes les régions et toutes les essences ne sont pas également af-

est constatée dans le bassin méditerranéen - notamment la péninsule Ibérique -, où les chênaies ont été durement éprouvées par la sé-cheresse de l'été 1995. Mais les principaux « points noirs » restent localisés en Europe centrale - Pologne, République tchèque et République slovaque - où la phipart des arbres continuent de pâtir des rejet massifs de dioxyde de soufre des centrales thermiques alimentées au li-

### **CO, ET POLLUANTS**

Ce tableau alarmant semble pourtant contredit per les résultats d'une étude de l'European Forest institute (EFI), présentée le 31 août à Pribourg. Selon cet organisme, financé majoritairement par le gouvernement finlandais, le volume sur pled des forêts d'Europe a augmenté de 43 % au cours des quatre dernières décennies.

Les experts out déià observé cette accélération de la croissance des arbres et l'attribuent volontiers à la hausse du taux de gaz carbonique dans l'atmosphère, propre à stimuler la photosynthèse, ainsi qu'aux émissions de polluants azotés qui, en se déposant, fertilisent les sols. Mais certains spécialistes en ont tiré argument, à Pribourg, pour contester les critères de dépérissement retenus par la Commission européenne. Des chercheurs et des écologistes allemands, auxquels a fait écho le ministre allemand de l'agriculture, ont répondu que, à leurs yeux, cette pousse plus rapide



### Sécheresse, gel et parasites

Plus que les « plujes acides », Jugées un moment responsables de tous les maux, les « stress climatiques » seraient l'une des causes maleures de la détérioration des forêts. Ainsi les gels très rigoureux de la ud-mai 1995, dont les effets se sont peut-être combinés à ceux des déficits hydriques liés aux sécheresses des années autérieures, pourraient expliquer les fortes défoliations observées dans les hêtrales et les chênales françaises. Toutes conditions qui affaiblissent les arbres, les rendant plus sensibles aux attaques des ravageurs, comme l'ont montré les dégâts provoqués par des chenflies (géométridés et tordeuses vertes) dans les chênaies du Nord.

Ces observations ne dédouanent pas pour autant la poliution atmosphérique. D'ailleurs, l'institut national de la recherche agronomique (INRA) poursuit des recherches sur les phénomènes d'acidification des sols qui entraînent, sur des terrains naturellement pauvres, la disparition des sels minéraux (magnésium et calcium surtout) nécessaires à la croissance des arbres. Déjà, dans les Vosges et les Ardennes, où les pleuplements d'épicéas souffrent gravement d'un excès d'acidité, l'ONF a procédé à des amendements du sol à grande échelle.

«signal d'alarme» plutôt que comme un signe de bonne santé.

Que croire? Au-delà de la lutte d'influence, au sein de l'Union européenne, entre les pays nordiques, tenants d'une conception « productiviste » de la forêt, et l'Allemagne, plus soucieuse de protection, cette querelle d'experts soulève deux

### MARSE D'ERREUR

La première concerne la fiablité des chiffres. Selon certains professionnels, Pévaluation, « au jugé », de l'état d'un arbre comporte une marge d'erreur bien supérieure aux variations enregistrées d'une année sur l'autre. D'autant plus que la sévérité des « notateurs » est va-

riable, comme le prouvent les cartes de l'état sanitaire forestier qui, parfois, épousent bizarrement les frontières nationales. Enfin, remarque Guy Landmann, chef du département de la santé des forêts au ministère de l'agriculture, « les observations sont trop récentes, au regard du temps de réponse de la forêt aux grands stress climatiques, pour nous donner le recul néces-

La seconde interrogation porte sur l'analyse des résultats. La plupart des forestiers se refusent à des interprétations tranchées: « Paradocalement, une augmentation de la productivité peut aller de pair avec une fragilité accrue de la forêt, estime Bernard Roman-Amat, chef du département des recherches techniques de l'Office national des forêts (ONF). Un apport massif de fertilisants carbonés ou azotés "dope" d'abord les arbres. Mais il peut provoquer des déséquilibres nutritionnels nuisibles à moyen terme. »

En attendant d'en savoir plus, il convient de relativiser le problème. Certes, à l'échelle mondiale, la déforestation se poursuit, en raison notamment du recul de la forêt tropicale. Mais les arbres européens gagnent du terrain. La superficie de la forêt française a presque doublé depuis la fin du XVIII siècle et continue de progresser, au rythme de 30 000 hectares par an. Quercus ilex, Fagus sylvatica et Abies alba ont, malgré tout, encore de beaux

Plerre Le Hir

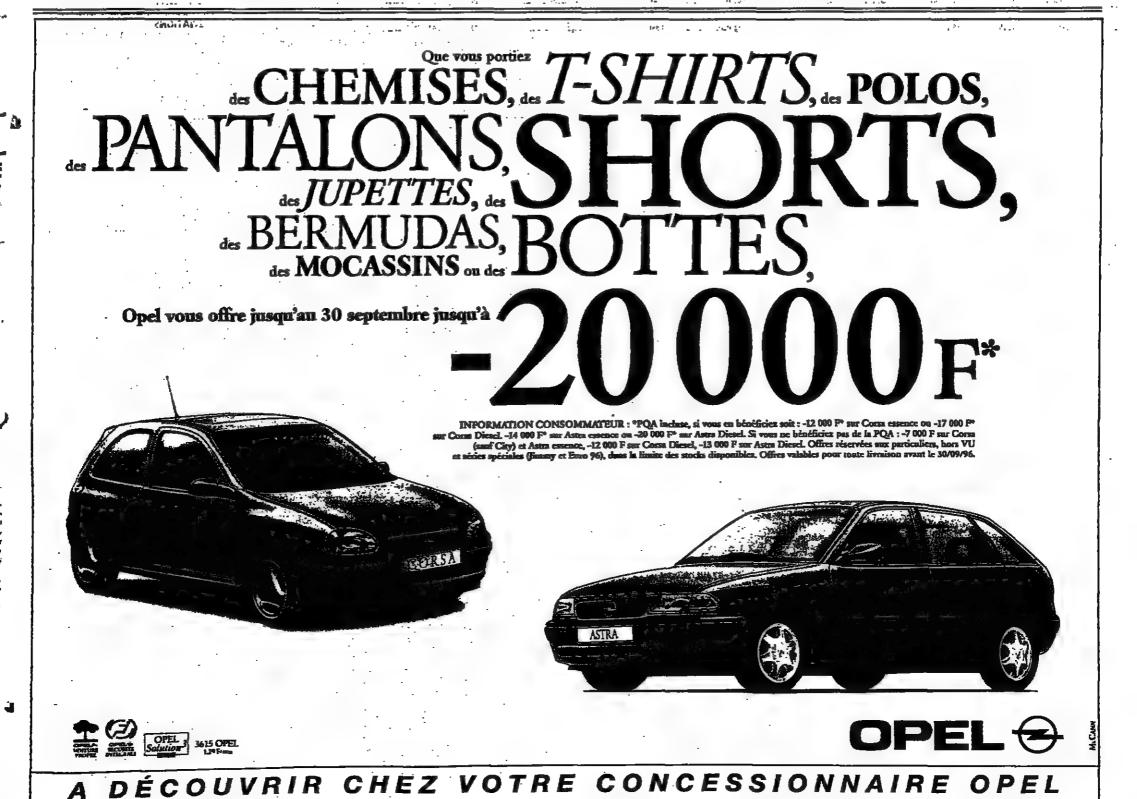

هكذ (من رالإمل

# Les Nîmois brisent la morne logique des duels déséquilibrés

Les « Crocodiles » gardois ont conservé des chances de poursuivre leur rêve européen en dominant les Hongrois du Kipest Honved de Budapest (3-1).

Une compétition européenne a permis au Nîmes Olympique de sortir de l'anonymat du pionnat de National 1 : lors du premier tour de la Coupe des coupes. Jeudi 12 septembre, les joueurs de Pierre Mosca se sont

tières (3-1) face à l'équipe hongroise du Kis-pest Honved de Budapest. Certains avaient pourtant critiqué la présence à un tel niveau des Nimois, qui ont obtenu leur qualification

grâce à leur présence en finale de la Coupe de France 1996 face au Paris SG. Le club gardois a d'ailleurs reçu moins d'argent de la part des télévisions que les autres représentants français. Il reste que le premier tour de

de certaines compétitions natio-

nales dont s'extirpent les qualifiés,

elle permet malgré tout de savourer

quelques morceaux de bravoure. La

prestigieuse Ligue des champions; organisée aujourd'hui comme un

mini-championnat, et la Coupe de

l'UEFA, en protégeant les têtes de

série, permettent difficilement de

briser la froide logique des statis-

Mais ce rêve offert aux plus mo-

destes réserve également, dans les

premiers tours, quelques rendez-

favoris. Pour sa proisième participa-

tion à une Coupe d'Europe, le

FC Vaduz, un club amateur du

Liechtenstein qui occupe ses di-

manches dans le championnat

suisse de troisième division, s'est

fait étriller sur son terrain (4-0) par

ches déséquilibrés et sans grand intérêt, à l'image du facile succès du Paris Saint-Germain, tenant du titre, contre le FC Vaduz, un dub du Liechtenstein (4-0). saveur particulière de la Coupe des

le Paris SG. Paul Le Guen (134), Dely Valdes (41°), Leonardo (45°) et Bercoupes. Réputée comme le plus nard Allou (72°) ont déjà mis fin à faible des trois rendez-vous européens, en raison du niveau incertain

la Coupe des coupes offre souvent des mat-

l'aventure des amateurs. Le manager Ricardo avait choisi d'effectuer une revue des jeunes troupes du PSG. Patrice Loko, Vincent Guérin et Rai au repos, les ieunes Jérôme Leroy, Roméo Calenda et Bernard Allou ont enfin quitté le banc des rempiaçants, eux qui rêvaient seulement, en début de saison (Le Monde daté 18-19 août), de figurer de temps en temps sur la feuille de match.

En dehors de quelques « faux pas », comme celui du PSV Eindhoven chez les Géorgiens du Dinamo Batoumi (1-1), les favoris devraient se retrouver dans les demiers tours de la Coupe des coupes. Les Nimois, en dépit de leur rageuse volonté, suront du mai à connaître les déices d'un printemps européen.

FINALEMENT, ce fut le seul grand moment du comp d'envoi européen des clubs français. En battant, ieudi 12 septembre, les Hon-



velle part de rêve, trois mois après la folle épopée qui les avait menés, un soir de mai, en finale de la Coupe de France, face au Paris SG.

Pierre Mosca, l'entraîneur des « Crocodiles » gardois, pouvait se montrer satisfait du recrutement effectué à l'intersaison, un habile mélange de professionnels endurcis et de jeunes pousses avides de grands soirs, trié pour conduire une saison périlleuse : l'impératif d'une remontée en deuxième division ne peut Mimois pourraient également se qu'être perturbé par quelques aventures en Coupe d'Europe.

Jeudi, ce cocktail a lentement fait toumer la tête aux Hongrois, réduits à l'expédient d'un jeu souvent violent pour endiguer la vivacité des feux follets mimois. Par deux fois, le chevronné Mehmet Bazdarevic a permis à ses deux cadets, Cyril Jeu-nechamp (65°) et Grégory Meilhac (86°), d'ouvrir et de clôturer le score, entre-temps alourdi par une tête victorieuse d'Antoine Préjet

Devant 9 000 supporteurs ébaubis, les Nîmois pouvaient quelques instants oublier leur onzième place au classement de National 1 et leurs tracas à la fin de la saison demière. Relégables à l'échelon inférieur, ils n'ont été repêchés que par la bonne grâce d'un règlement protégeant le dub «le plus ancien». En cas de qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe des coupes, les rappeler au souvenir de ceux oni furent presque choqués de voir une écuipe de National 1 se glisser parmi l'élite européenne.

Jean-Claude Darmon, qui gère les droits de télévision, n'a en effet attribué au club nîmois que 3 millions de francs, an lieu des six millions octroyés au Paris SG et à Montpellier.

LOGIQUE DES STATISTIQUES

Un déséquilibre contesté par les dirigeants de Nîmes, convaincus d'avoir gagné leur billet européen sur le terrain et fiers d'avoir décroché une diffusion de la rencontre en « prime time » sur Canal Plus. Jeudi, le président Aimé Landes se félicitait de la démonstration faite par ses protégés qu'ils « n'étaient pas des rigolos ». En attendant la confirmation de cette esquisse d'exploit, lors du match retour jeudi 26 septembre, les joueurs français ont permis à leurs supporteurs de goûter la

sans grilles ni fossés de protection sont à la fois techniques et juridiques. Pour que le championnat de France puisse servir de banc d'essai, il faut que la vidéosurveillance soft opérationnelle dans tous les stades de première division en 1997 et que toutes les places y soient assises. On connaît les ré-

aux magistrats à se remémorer l'existence opérante. Deux décrets d'application sont encore attendus, notamment celui sur la nisation de la Coupe du monde de 1998 brutale des grillages pour le Mondial 98 vidéosurveillance et celui qui oblige l'orga-(CFO), ne cachait pas son admiration pour sans une période préalable de rodage. « Il nisateur de la manifestation à avoir son

serait trop erave de prendre le risque que cela propre service d'ordre (les « stewards »). Pour la Coupe du monde de 1998, la seule certitude, pour l'instant, concerne justement l'accueil et la surveillance du public par des stewards en chasubles colorées à l'intérieur des stades. « Nous adopterons le ratio anglais, soit un steward pour cent spectateurs », précise Dominique Spinosi.

La disparition des grillages dans les en-ceintes anglaises de football a été l'aboutissement d'un processus de six années. annès la tragédie de Sheffield qui avait fait 95 morts le 15 avril 1989. Elle a été la consécration d'un énorme travail conjoint des pouvoirs publics et des propriétaires de stades. Il reste moias de deux ans sux autorités du football français pour convaincre leurs clubs d'investir pour imiter les Anglais. Moins de deux ans aussi à René-Georges Querry, responsable de la mission sécurité au sein de la délégation interministérielle à la Coupe du monde, pour persuader ses collègues policiers que le maintien de l'ordre dans une manifestation sportive ne nécessite pas fatalement un dispositif rie. Reste à la loi Pasqua à devenir vraiment ter (« la Prance donnerait une bonne image au monde entier ») accélérera-t-II les prises de conscience?

# La FIFA souhaite la suppression des grillages dans les stades de football en France

Selon la Fédération internationale, la Coupe du monde 1998 devrait suivre l'exemple anglais de l'Euro 96

AU COURS de la visite technique qu'Il vient d'effectuer dans les stades de la prochaine Coupe du monde de football, Joseph Blatter, secrétaire général de la Fédération internationale (FIFA), peut constater que le calendrier des travaux est tenu sur tous les sites, notamment sur le Stade de France, qu'il a visité jeudi 12 septembre.

La veille, à Saint-Etienne, il a cependant émis un vœu qui ne figure pas au cahier des charges fixé en 1992. « Nous souhaitons aue les enceintes françaises soient débarrassées de tout grillage entre la pelouse et le public à l'occasion de la Coupe du monde de 1998 », a-t-il déclaré, avant de préciser qu'il ferait prochainement «une proposition en ce seru » à la FIFA., ...

Comme la plupart des observateurs, les responsables de la Fédération internationale ont été frappés par la convivialité qui a régné pendant l'Euro, au mois de juin en Angleterre. Nul doute que le souhait exprimé par M. Blatter sera entériné par la FIFA en novembre, et qu'il reviendra très vite aux oreilles de la Fédération française de foot-

nations de football, Jacques Lambert, le directeur général du Comité français d'orgacontrôle des supporteurs anglais et étrangera. Naguère responsable de la sécurité des Jeux olympiques d'hiver à Albertville, cet ancien préfet avait apprécié en connaisseur la discrétion de la présence policière et l'efficacité bon enfant du système : «L'avance que les Anglais ont prise en matière de sécurité leur permet d'avoir une ambiance dans et autour des stades aul n'a rien à voir avec ce que l'on constate en France, disait-il. Cela doit donner à réfléchir. Y a-t-il

une volonté nationale, politique et sportive,

d'aller vers un système à l'anglaise ? »

la façon dont avaient été gérés l'accuell et le

ARRIVAL LINGUSLAYIF Deux mois plus tard, la réflexion aurait avancé. Dominique Spinosi, directrice de la sécurité au CPO, le confirme : «L'Euro a été le déclic. Sa réussite a validé le système angiais aux yeux de tout le monde. Le Comité d'organisation, l'Etat et la FFF travaillent ensemble avec le même souci de s'en approcher

Toutefois, la perspective d'ôter les grilles Dès la fin du championnat d'Europe des rains de France pour éviter l'envahissement de la pelouse reste lointaine. Les responsables refusent d'envisager la suppression

ne marche pas, dit Mm Spinosi. Nous devons certes aller vite, mais en procédant par Les préslables à une Coupe du monde

ticences des ciubs et des collectivités locales face aux investissements nécessaires (Le Monde du 6 septembre). Mais il faut aussi un système répressif assez efficace pour être dissuasif. Celui des Anglais l'est : les « personnes à risques » ont été recensées et éloignées des stades, toute infraction est sévèrement sanctionnée (environ 8 000 francs d'amende pour toute intrusion sur la pelouse, voire une suspension de stade ou la suppression de sa carte d'abonné). L'arsenal législatif existe en France. Reste

Jean-Jacques Bozonnet

# Les joueuses françaises rêvent de l'éclat du « soccer » en retrouvant leur discret championnat

PENDANT les Jeux olympiques d'Atlanta, les joueuses du Football club féminin de Juvisy-sur-Orge (FCF), dans l'Essonne, ont « zappé » à la recherche de retransmissions du tournoi de football féminin sans trop se faire d'illusions. Certaines ont regardé la finale, opposant les Etats-Unis à la Chine. D'autres se sont contentées de brancher leur megnétoscope. Concentrées sur la reprise du championnat national face à Caluire (Rhône), dimanche 15 septembre, elles gardent « pour un de ces jours » ces images d'un football fignolé par d'autres, qui disposent de temps et de moyens.

En février 1995, lors d'un voyage en Floride, récompense

de son titre national de 1993-LES PUBLICATIONS DU Monde

Un ancien numéro vous manque?

(Commande et envoi à domicile) 3615 LEMONDE

Commandez vos livres par Mimiel 36 15 LEMONDE

1994, le FCF Juvisy s'était mesuré à l'équipe nationale américaine en stage au même endroit. Aux Etats-Unis, le « soccer » est la pratique sportive numéro un chez les jeunes filles. Aux mellleures, grâce à des bourses sportives, il ouvre désormais la porte des universités les plus cotées. Pour les Jeux, les joueuses de l'équipe nationale américaine, bénéficiant toutes d'un statut professionnel, ont été regroupées pendant un an dans un camp d'entraînement. Avec un seul objectif : l'emporter à Atlanta. Elles y sont parvenues, devant 80 000 spectateurs. De quoi faire rêver les dix-huit ioueuses de Juvisv : « Quand on voit ça, on voudrait être nées aux Etats-Unis, où les spectateurs viennent rien que pour nous, pas seulement parce qu'on joue en lever de rideau d'un match international masculin. >

Mais elles ont vu le jour en France: « Un pays où on engueule encore les petites filles qui veulent rester au jardin pour taper le bailon avec leurs frères. » Un pays où l'équipe féminine championne de France de la nationale 1 A pour la saison 1995-1996 -- le FCF Juvisy -évolue les bons dimanches devant une centaine de spectateurs. Un public suffisamment bien informé pour savoir que le FCF joue à... Viry-Châtillon. «La commune de Juvisy ne dispose pas de terrain », explique le vice-pré-

sident du club. Composé à 90 % d'enseignantes ou d'étudiantes en éducation physique, le FCF Juvisy mène une existence aussi discrète que celle des onze autres clubs de la Nationale 1 A. Pourtant, li constitue le principal vivier de l'équipe nationale féminine. L'attaquante Brigitte Olive, vingtcinq ans, Hélène Guillemin, vingt-sept ans, qui joue en défense, et quelques-mes de leurs ment ni salaire. Le budget total du club pour coéquipières reviennent d'un stage au centre technique natio-

l'équipe de France. Bloquées par leur statut amateur, elles ont dû, une fois encore, négocier un « congé » avec leurs employeurs: « Il n'y a pas trop de problèmes pour celles qui dépendent de l'éducation nationale. mais les autres doivent sacrifier des vacances ou une partie de leur salaire pour pouvoir s'absenter. »

nal de Clairefontaine avec

Trois fois par semaine, après une journée de travail ou de cours, elles chaussent les crampons pour une heure et demie d'entraînement. « C'est le minimum si l'on veut représenter dignement l'élite et défendre son titre », estime leur entraîneur, Eric Duprat, qui ne badine pas avec l'assiduité. Brigitte vit dans la banlieue opposée. Elle affronte

sans rechigner une heure d'embouteillages pour se rendre à chaque séance. En retour, elle acquitte le montant de sa licence (350 francs pour la saison) et ne reçoit ni indemnités de déplace-

trois équipes senior, une cadette et une benjamine, est de 350 000 francs par an, dont 200 000 francs de la municipalité et du conseil général de l'Essonne. Le reste vient des recettes du stade, de la buvette, de quelques tombolas et des cotisations (250 francs seulement pour les jeunes). Les coûteux déplacements de l'équipe première aux quatre coins du pays doivent être rigoureusement gérés.

**PLUS LENTES** 

« Je me fiche de l'argent, car je joue pour le plaisir, dit Brigitte, mais ie souffre du manque de reconnaissance du foot féminin. » « Le temps est révolu où seules cinq ou six filles savaient jouer dans l'équipe nationale, alors que les autres poussaient le ballon, af-

# Un pour cent des licences

En France, le nombre des licenciées est de 23 888 pour la saison 1995-1996. Ce nombre, qui n'augmente que faiblement d'une année sur l'autre, représente à peine plus de 1 % des effectifs de la Fédération française (plus de 2 millions de joueurs). Aux Etats-Unis, où le soccer est joné par plus de 18 millions de personnes, les femmes représentaient 39 % des pratiquants, selon les chiffres d'une étude réalisée en 1995 par la Soccer Industry Council of America. Les comparaisons demeurent toutefois incertaines dans la mesure où les Américains englobent dans leurs statistiques celles qui jouent au football « au moins une fois par an ».

The second section of the second section secti

firme Hélène. L'évolution technique est évidente. Balle qu pied, pour les exercices et les frappes, nous sommes aussi douées que les hommes. Tout en pratiquant l'engagement physique, on donne moins de mauvais cours au eux. La seule véritable différence est la vitesse de déplacement sur le terrain. Nous sommes plus lentes, c'est ce qui rebute les spectateurs. »

Conscientes qu'elles ne seront

jamais des stars nationales, Brigitte, Hélène et les autres préparent doucement le terrain pour leurs benjamines. Des quelques séjours à Clairefontaine communs avec l'équipe de France masculine, elles ont retenu la froideur du premier contact. Réfugiés dans le château auquel elles n'ont normalement pas accès, ieurs homologues masculins semblaient les narguer. Les barrières qui séparent distinctement l'immense bâtisse des autres bâtiments leur signifiaient leur différence. Les journalistes en visite manifestaient leur indifférence.

Elles ont ravalé leur fierté, puis se sont consolées avec les encouragements d'Aimé Jacquet: « Il est ami avec notre entraîneur national, Aimé Mignot, et il nous a toujours très gentiment défendues. » Depuis peu, à l'initiative de Marcel Desailly, les liens se sont resserrés. «Au stage précédant l'Euro, racontent les joueuses, il a proposé que nous venions prendre l'apéritif avec l'équipe de France masculine, et on a discuté. » De foot masculin,

Patricia folly

# Hockey sur glace: les Etats-Unis et le Canada sont à égalité en Coupe du monde

LE SORT de la finale de la Coupe du monde de hockey sur glace se jouera samedi 14 septembre à Montréal, à l'issue d'une belle qui s'annonce très serrée entre les Etats-Unis et le Canada. jeudi 12 septembre, l'équipe américaine a pris sa revanche sur le Canada (5-2), qui l'avait battu, mardi 10 septembre à Philadelphie, à l'occasion du match aller (4-3). Devant les 22 000 supporteurs canadiens du Molson Centre de Montréal, les hockeyeurs américains ont pris rapidement l'avantage grâce à un but de LeClair après sept minutes de jeu. Ancien joueur des Canadiens de Montréal, celuici récidivait en début de deuxième tiers-temps alors que le Canada avait réussi à égaliser (1-1).

Hull portait ensuite la marque à 3-1, im écart que les Américains réussirent à préserver malgré la révolte des Canadiens pendant l'ulgardien des Etats-Unis, faisait des miracles, repoussant seize tirs. Revenus à 3-2, les joueurs à la feuille d'érable finirent par capituler après deux autres buts, marqués en fin de match, par Keith Tkachuk et Scott Young. - (AP)

DÉPÊCHES

BOXE: Le boxeur français d'origine sénégalaise Jean-Baptiste Mendy, champion du monde des légers version WBC, défendra son titre le 12 novembre à Dakar face à l'Américain Steve Johnston. - (Reuter.)

■ CYCLISME : Laurent Jalabert 2 perdu le maillot «amatillo» de leader du Tour d'Espagne au profit de l'Italien Fabio Baldato (MG), qui a remporté, jeudi 12 septembre, à l'issue d'un sprint très disputé, la 6' étaperdella burka zeneralmeria et Malaga. = (452)>00/7 3 1 1 ■ RALLYE-RAID ; la guatrième étape du zaliye Paris-Pékin (490 km) a été gagnée par l'équi-page composé du Pinlandais Ari Vatamen et du Français Gilles Picard

2007-00

Prop. ...

الون

The second of the second of the second

The second of the second

The second services of the second

AL-22

Some and

333

(Citroën ZX), jeudi 12 septembre, entre Orsk et Chelkar (Russie). Au classement général, les Français Pierre Lartigue et Michel Périn (Cila catégorie motos, l'Espagnol Jordi Arcarons (KTM) a fait comp double en remportant l'étape et en prenant la tête du classement aux dépens du Prancais Thierry Magnakii (KTM). M RUGEY: la Pédération augla (RFU) a proposé anx internationaux du XV de la Rose, pour la première fois, mardi 11 septembre, des primes de victoire. Il a également été décidé de leur octroyer

une rémunération fixe de 70 000 livres (environ 550 000 francs) par saison, soit une augmentation de près de 100 %. En 1995-1996, les internationaux anglais avaient recu 36 000 livres (environ 270 000 francs). Cette proposition des dirigeants anglais a été émise une semaine après le boycottage par l'ensemble des joueurs de la première séance d'entraînement du XV d'Angleterre. La deuxième séance, le 12 septembre, a aussi été annulée, celle du 18 septémbre étant d'ores et déjà repoussée à une date uitérieure. - (AFP)

RESULTATS. CYCLISME '

Totar d'Espagne & daps, Almeda-Helaga (196,5 km) 1. F. Baldeto (Rs.), Mg); 2. D. Konychev (Rus.); 3. N. Minelf (Rs.); 4. J. Klesbura (Est.); 5. A. Edo (Esc.), m. L. (Esp.), m. L Classement général : 1. F. Baldato (fia, MG); 2. L. Jalabert (Fra.), à 11 a : 3. G. Lombard (fia.), è 22 s; 4 J. Werner (AL), à 32 s; 5. L. Pavanello

POOTBALL

Coupe des coupes

Prior aller

Nimas (Fiz.)-Kispest Honved Budepest (Hon.),
3-1; FC Vaduz (Lch.)-Parin 9G (Fiz.), 0-4; Storm
Graz (Aut.)-Sparta Prague (Rép. tch.), 2-2;
Constructor (Mcl.)-Gaistassaray istanbol (Tuc.), 0-1;
Kalseriassaray (Ast.)-Eolie roupe Beigrade (Tuc.),
1-0; MyPa-47 Anjalantosid (Fin.)-Liverpool FC
(Ang.), 0-1; FC Sion (Sul.)-Niva Virolisa (Ukc.),
1-0; Aschus (Dan.)-Olingia Ljubljans (Sh.), 1-1;
Costol Bruges (Bel.)-Brann Bergen (Not.), 3-2; Lokomoliv Micscou (Rus.)-FC Variatis (Cro.), 1-0; FC
Reykjavík (Bl.)-Alik Stockholm (Sul.), 0-1; FC Beroulons (Eps.)-EFA Lérnaca (Cir.), 2-0; Berfüst oslone (Exp.)-EPA Lément (Chy.), 20; Bendon Lisbonne (Por.)-Ruch Chorzow (Pol.), 5-1; AEK Athènes (Grè.)-Chemion Humenné (Siq.), 1-0; Gio-All the Court Forestine (Se.), 1-1; Dineratine (Se.), 1-1; Dineratine (Se.), 1-1; Dineratine (Se.), 1-1. (Matches retour le 26 septembre)

PROBLEMES

23

# JEUX, GRILLES ET PROBLÈMES

# **MOTS CROISÉS**

### HORIZONTALEMENT

L Fort aimé, un temps, par Catherine. - H. Sa provenance était évidente. Armean magnétique. ~ III. Attaque. Un papier qui trabit son âge. -IV. Elles sont comme le cœur d'Hippolyte. Note. S'il ne vous fait pas nire, ce n'est pas toujours de votre faute. -V. Pidèle à son cycle. Préposition. -VL Donne un comp de sonde. Portefeuille. Pronom. - VII. Dans le secret des dieux. Campe sur ses positions. -VIII. Alimenta le maquis. A la main, ils ont plus de valeur. - IX. Pait mouvement pour marquer la détermination. Spécialement papale. - X. La Périchole se gardait de ces choses.

### VERTICALEMENT

1. Le I le supportait mai même s'îl Yeuse. Leçon. - 12. Xérographie. s'agrémentait d'un peu de inmière. -2. On ne peut résister quand elles sont comme ca. - 3. Les plus belles trouvent leur public. - 4. Gratifié d'une manière ou d'une autre. Pro-

rain. Feu. - 7. En fait. Font front commun. - 8. Grand-messe à certaines heures. Pêtée à son jour. - 9. Lettre grecque. Il n'a pas la même importance pour chacun. - 10. Pait toujours peur dans les campagnes. Prère en droit. - 11. Embellit. Nourrira le bûcher. - 12. Quelles manvaises

### **SOLUTION DU Nº 932**

l. Archéoptéryz. - II. Pâleur. Rouée. - III. Piété. Râleur. - IV. Asse. Cime. SQ. - V. Rl. Roide. Reg. - VL. Incontesté. - VII. Accès. Sala. - VIII. Merles. Salep. - IX. Epris. Zurich. - X. Niet. Réa. Toi. - XL Térébenthène.

### Verticalement

 Appariement. – 2. Raisin. Epie. 3. Clés. Carrer. - 4. Hétéroclite. - 5. Eue. Otices. - 6. Or. Cités. Ré. - 7. Rides. Zen. – 8. Tramés. Suật. – 9. Eole. Tsar. - 10. Rue. Réalité. - 11.

RECTIFICATIF. - Il manquait, suite à une erreur technique, une case noire en X-9 de la grille nº 932. Que nos lecteurs verillent bien nous en excuser.

# ANACROISÉS (R)

### HORIZONTALEMENT

1. CENNOOPR. - 2. AEILNORU (+1). - 3. ADEILOR (+3). - 4. AAENPRTT (+3). - 5. AEGINSU (+1). - 6. EGMOOPRS. - 7. AGILMNOS. - 8. CEEIPQTU. - 9. EEISSUZ. - 10. AEILMRSU (+2). -11. AEINNOPR. - 12. AOPPRRT. -13. EEILNORV. - 14. AAGLLSTU. -15. EELNSSU. - 16. AEEFNRRT (+2). - 17. EEISTW. - 18. AAEIILRS

### VEICTICALEMENT

19. OPRTUUV. - 20. DNOPSU (+2). - 21. CEEILOP (+2). - 22. AEIOORRT. - 23. EEMNORS (+4). - 24. AHILNOPT. -- 25. AEEGIIRU (+1). - 26. CEEENR (+2). - 27. EFELLORU. – 28. AMNSSTU. – 29. ELMOOPR. - 30. EGINORSV (+1). - 31. CEEGNO (+1). - 32. CDEEENRZ. - 33. AAGLLR. - 34. AAGGLOT. - 35. AEEPST (+5). -36. AADMORT. - 37. ADEEMRS (+5). - 38. EEHRSV. - 39. EEEHISST.

### SOLUTION DU Nº 933

1. SOLIDITE. - 2. ORIGINE . - 3. DIEPPOIS. - 4. LAONNOIS. - 5. EGOISME. - 6. NERVEUX. - 7. IMAGIERE (IMAGERIE). -8. EXCISE. -9. ESTRADE (DERATES DESERTA). 10. ISSANTES, héraid, dont seule in

partie supérieure est représentée. -11. PERCHOIR. - 12. STERILE. - 13. AREOLE. - 14. MASTIC (AMICTS). -15. PANIQUA. - 16 EMMURERA. - 17. ORILLON, partie en saillie d'un bastion. - 18. VEULERIE. - 19. LIMITEE. - 20. EMETTES. - 21. SOLENNEL - 22. POMEROL - 23.

ORAGEUSE. - 24. TSARISME (MARISTES STRIAMES TRIMASSE). - 25. IGNIVORE. - 26. DIESERA (ADIRES DERAIES RADIEES). - 27.

HAIRONT. - 28. DIVORCER. - 29. TELEXEE. - 30. AURORALE. - 31. DOMICILE. - 32. MINIMISE. - 33. SEPIOLE (EPLOIES POILEES SPOLIEF). - 34, ASSAUT (SAUTAS). -35. EPONGEA. - 36. CRAIGNIT (GRINÇAIT). - 37. FOSSETTE. - 38. INQUIET. - 39. ETALEUSE. - 40.

29-30 31 32-33 34-35 36 37 38-39

### Michel Charlemagne et Michel Dugnet

# **ECHECS**

**MEMORIAL EUWE** (Amsterdam, 1996) Blancs: B. Gelfand Noirs: J. Piket. Gambit-D. Défense slave.



### NOTES

a) Cette variante, jouée pour la première fois par le Hollandais Daniel Noteboom lors de l'Olympiade de Hambourg en 1930, a longtemps eu une réputation douteuse. Les plus récentes analyses de cette ligne de jeu particulièrement complete infirment ce jugement, les ressources des Notrs étant plus nombreuses qu'il n'y paraissait avant

b) L'idée des Noirs est de rendre le pion ç4 tout en se créant deux pions passés liés sur l'aile-D.

c) SI 10..., b4?; 11. Fob4. d) On aussi 11. boc4, b4; 12. Fb2, Cf6; 13. Fd3, Cb-d7; 14. Dç2, 0-0; 15. 64, 65! La menace 12. Fxg7 permet aux Blancs d'utiliser leur avantage de développement tout en ntant le champ d'activité du

e) Et non 11..., f6?; 12. boç4, b4; 13. Fxb4!, axb4; 14. Txa8, Fxa8; 15. Da4+, Cd7; 16. dx66.

f) \$15..., &d5?; 16. \$51, T\$2; 17. Fb5 et si 15..., Ré7; 16. d6+, Rod6; 17. Td1, Tb-d8; 18. c5+1, Cxc5; 19. Db5 avec une attaque irrésistible ou 17..., RE7; 18. Cf5+, 6d5; 19. Txd7+, Ré6; 20. f3 et même si rien n'est très clair, la position des Noirs est peu commode.

g) Si 16. Cb5?, 0-0; 17. Cc7, Cc5; 18. Db5, 64; 19. Tç1, Db21

h) Dans cette position critique (Karelov-Vorotnikov, Leningrad 1964), la suite connue 17. Db5 des années 70-80 n'a plus cours à cause de 17..., Pa6; 18. Dxa5, Th-b8; 19. d6+, Ré81; 20. Dd5, Fb7; 21. Dd2, Trail+; 22. Crail, Cc5; 23. d7+, Rd8; 24. Dxb4, Dd6; 25. Dd2, Da6; 26. Db2, Da5+; 27. Abandon (Serebrianik-Maksimenko, Vrnjacka banja, 1991). Après ce développement tranquille du F-R (qui menace Fg4 et Fxd7), Gelfand indique dans ses commentaires (« New in Chess ») qu'il doit exploiter, sans forcer le cours des événements, trois facteurs: sa majorité de pions centraux, la précarité du R noir et le « mauvais » Fb7. Et cela en veillant à ce que son adversaire n'arrive pas avant lui à valoriser son seul atout : les pions liés a5 et b4.

i) 17..., Dd6; 17..., Th-b8 et 17..., Db6 sont aussi à envisager. j) 18. Cca5 est faible: 18..., Db6:

19. 0-0, Cç5; 20. Db5, Dxb5; 21. cxb5, Fxd5. Si 18. Fg4, Dd6. k) SI 19. d6+, Rf8; 20. Db5, Fc6; 21. Dxc5, Fxg2.

i) il est possible que les jeux soient équilibrés, comme le disent les théoriciens. Cependant, le plan d'attaque des Blancs est clair ; Dç2 et A. et les Noirs doivent en tenir compte et mettre leur R à l'abri par 20..., Rf8! Si 20..., Dd6 ou 20..., Td8 ou 20 ..., Té8 ; 21. f4! Le coup du texte prévoit la suite 21. f4, éxf4; 22. Txf4, D65; 23. Td-f1, Tf61

m) Mais les Blancs commencent par mettre leur D en jeu et menacent le pion h7.

n) Si 21..., Dg6; 22. Db2i et si 21..., g6; 22. f4, Fc8; 23. Db21, 6xf4; ç5! A partir de maintenant commence pour les Noirs une course contre la montre pour promouvoir leurs plous liés. o) Cédant contre son gré la défense du pion f7.

24. Dd4!, Dxd4; 25. éxd4, Tç7; 26.

p) Si 24..., b2; 25. fxé5+, Dxé5; 26. Txf7, Dxé3+; 27. Rh1, etc. Si 24..., Rc7; 25. 6x65 ou 25. D64 avec avantage.

q) Avec sang-froid et précision. r) Si 27..., Rç7; 28. d6+, Txd6; 29. Dxa3 et si 27..., a2; 28. Dxb7, a1=D; s) Si 30..., Tod6; 31. 65; si 30...

b1=D; 31. Txb1, Txd6; 32. Tb-d1!

t) Il a suffi aux Blancs d'un temps

### SOLUTION DE L'ÉTUDE Nº 1705

H. M. LOMMEK (1964) (Blanes: Rç1, Fg1, Pb2, ç2, d2, é5, 22, g5, Noirs: Rd4, Fd3, Pb7, b5, ç6, 17, h5).

1. 66, fx66; 2. g6, 65; 3. g7, Fd5; 4. f3+, Rc4; 5. b3+, Rb4; 6. Fb6!, Ra31; 7. Rb1, h4; 8. Fc5+, b4; 9. Fd6, h3; 10. Fx65, h2; 11. Fb2

### **ÉTUDE Nº 1706 A. O. HERBSTMAN (1950)**



abcdefgh Blancs (4): Rd4, Fé7, Cg6, Pg2. Noirs (3): Rh5, Pç1, Ph7.

Les Blancs jouent et gagnent.

# SCRABBLE (R)

W-

 $-g_{ij} = 1$ 

### LITTE AVEC LE CARKARE ET LE PAROS. DOR.: 11. 6 %.

\_ Et rare, gardiens du contour put. Cette exhortation très « art pour Part » adressée par Théophile Gautier aux sculpteurs - et poètes - cite deux des vingt-quaire espèces de marbre qui revêtzient les thermes romains d'Aix-les-Bains. De ces magnifiques établissements où se pratiquaient déjà bains à températures variées, sudations, raciages, massages et cures solaires, il ne reste qu'un caldarium (bain chaud) et une piscine circulaire. Tout le reste est deverm matérian de

Voici quelques espèces de marbre : " le CARRARE, blanc, très prisé de Michel-Ange - le PAROS, blanc également - le CIPOLIN, dont les veines gris-vert et jaune-vert rappellent la coupe de l'oignon (bizarrement, cette plante potagère est absente de soni dérivé chipoloto) - la GRIOTTE, dont les taches rouges ou brunes rappellent plus ou moins la cerise - le TURQUIN, marbre blen vetné de blanc, ainsi appelé parce que le bleu est censé être la couleur favorite des Three - TOPHITE, dont les rayures sont censées évoquer une pean de

Passons aux pierres fines et moins fines: le BÉRYL, qui devient émetande korsqu'il est vert - la CTIRINE,

aune bien entendu, aussi appe tuese topaze - le GIRASOL, variété d'opale dont le nom rappelle qu'elle varie selon l'orientation de la kunière (elle «toume au soleil») - l'HÉPA-TITE, de la couleur du foie - le PÉRI-DOT, vert clair - la LAZULITE, « plente azur » - le SPINELLE, rouge comme un rubis - le ZIRCON, qui est la pierre précieuse ou semi-précieuse la plus lourde - le JASPE, roche rubanée : JASPER, c'est bigarrer - FONYX, agate dont la transparence comée rappelle celle d'un ongle (l'onyxis est une inflammation de l'ongle) - la SARDOINE, brunâtre, vient du latin sardonja, « onya de Sardaigne »; bizamement, SARDONYX, mot français, désigne une agate blanche et

Le quatrième titre de champion francophone remporté par Christian Pierre, à Aix, a suscité toutes sortes de jeux de mots, du style « Pierre, c'est un roc». Il est heureux que le susnommé soit francophone : en effet, le verset «Tu es Pierre, et sur cette pierre je bătirai mon église» (Matthien, 16, 18) perd tout relief en angiais: « You are Peter, and upon this nock i will build my church ».

Certains des mots di-dessus & nèrent les anagrammes suivantes: CARRERA - DERAISON - GLORIAS INCTIER - RIGOTTE - TRIPODE.

## Michel Charlemagne

Solution des anagrammes: CAR-RARE - SARDOINE - GIRASOL - CI-TRINE - GRIOTTE - PEREDOT

# piormat du Sénégal, 3º phase, 3º manche. Université de Datos, 3 mai 356.

Missez un cache afin de ne voir que le premier tirage. En baissant le cache d'un cran, vous dé-Utilisez en caché ann de ne von que le premier la grille, les rangées horizontales sont désignées comitiez la solution et le tirage suivant. Sur la grille, les rangées horizontales sont désignées par une lettre de A à O ; les colonnes, par un numéro de 1 à 15. Lorsque la référence d'un mot commence par une lettre, il est horizontal ; par un chiffre, il est vertical. Le tiret qui précède parfois un tirage signifie que le reliquat du tirage précédent a été rejeté, faute de voyelles ou de consonnes. Le dictionnaire de référence est l'Officiel du Scrubble (Larousse).

| N-                             | TIRAGE                                                                                                                                                                                 | MOT RETENU                                                                                                                                                             | RÉF.                                                                                 | PTS                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123456789101121314516171819221 | AERNUAF U+GBAJAR GA+LVAOE A+BEESIL ONIEEQ? AAOEMMS OM+ENUX? MU?+IIAW -KOEGTIC EGTIC-ZR C+DEEEOC MMUNEIF -RIEUTRS LRDPIUA RDU+LSTU RDLTU+PY RTUP+TTH TUTT+VNS -TITMNUE STMNDHO TND+ELTV | FANERA ABJURA VOLAGE BALISEE EQUINOC()E ACAMES (a) AXONE (()CAWI OKA TIGREZ CONCEDEE UNIF (b) RESITUER PILAW SU LADY HERPE (c) URUS UMUS UMUS UMUS UMUS UMUS UMUS UMUS | H4<br>5G71<br>N13<br>11 F1<br>F14<br>F97<br>I41<br>O1 B14<br>N145<br>J15<br>B4<br>A7 | 250<br>298<br>864<br>938<br>668<br>77 \$58<br>822<br>340<br>3118<br>630<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>1 |

(a) Pouvant se reproduire sans fécondation. (b) Université beige. (c) Pièce du gante-corps d'un bateau. 1. Arona Caye, 1020; 2. Birame NDiaye, 999; 3. Thierro Diallo, 989.

# LE MONDE DES LIVRES SUR MINITEL

# 300 000 livres :

romans, biographies, essais...

Le Monde Editions:

dessins de Plantu,

l'Histoire au jour le jour, l'album du Festival d'Avignon.

La sélection du Monde des livres.

Rechercher et commander vos livres par Minitel. Recevez-les à domicile

**36 15 LEMONDE** 

### BRIDGE N° 1702

LE PROBLÈME DE LAFONT L'expert J. Lafont avait composé ce problème, et Le Monde l'avait publié il y a exactement trente ans. Ce ne sont pas les levées qui manquent, mais les reprises de main pour les utiliser.



ment Sud doit-il jouer pour réussir ce contrat de CINQ TRÈFLES quelle que unit la défense ?

Sud prend avec l'As de Trèfie et Joue la Dame de Pique. La meilleure défense d'Est est de couvrir (sinon la main resterait au mort). Sud coupe et tire l'As de Carreau l

1ª cas : Est fournit le 9 de Carreau. Sud bat trois fois atout (gardant en Nord le Valet de Coeur second, le Valet de Pique maître et trois Carreaux, puis Sud joue la Dame de Carreau pour donner la main à Est, qui doit jouer Pique ou Coeur. Sur le Vallet de Pique, Sud jettera son demier Carreau pour ne pas bloquer la couleur. 2º cas : Est jette le Roi de Carreau l

Sud bat trois fois atout, et deux défenses sont alors possibles: a) Ouest a défaussé le Valet de Carreau, ce qui permet à Sud de donner la main à Est à Carreau; b) Quest défausse Pique ou Coaur : Sud joue la Dame de Coeur, qu'Est doit laisser passer (pour éviter la reprise du Valet de Coeur). Ensuite Sud tirera l'As de Cœur, puis donnera la main à Ouest à Carreau pour l'obliger à jouer Pique et à donner ainsi la main au mort...

### **BON POUR LA REVUE**

Les directeurs de revues de brida sont toujours aujourd'hui d'authentiques champions passionnés de bridge, mais rarement des financiers, car il est difficile de faire fortune avec ces magazines. En tout cas, le directeur d'Australian Bridge est incontestablement un brillant joueur de flanc comme le montre cette donne d'un championnat d'Australie.

Cachez au début les mains d'Quest (votre partenaire) et de Sud (le déclarant) pour vous mettre en Est.



Ouest Nord Chadwick Ouest a entamé le 2 de Carreau pour la Dame, l'As et le 3. Comment Lester, en Est, a-t-il fait chuter QUATRE PIOUES?

Note sur les enchères

Les ouvertures de barrage sont des armes très efficaces, à condition de les maintenir dans un cadre précis pour que le partenaire sache à quoi s'en tenir. Avec une solide couleur de huit cartes sans valeur à côté, l'ouverture de « 4 Piques » s'imposait, et, malgré sa belle main, Nord ne s'est pas posé de problème pour passer sur 4 Piques, un excellent contrat si la défense n'avait pas été parfaite.

### COURRIER DES LECTEURS La donne de Monaco (nº 1686)

«La bonne entame à Cœur, écrit R. Trougnon, est le 10 de Cœur, qui permet à la défense de faire aussitût deux levées à Cœur. »

A cartes ouvertes, c'est exact, mais à la table on ne peut attaquer le 10 avec 10 8 7 5 sans faire croire au partenaire que ce 10 est accompagné du 9 ou cu'il est second. Pour toutes les entames, il y a des règles précises, car, sans elles, le partenaire serait trop souvent dans le noir. Ajoutons, cependant, que, dans le cas qui nous intéresse, il est possible, suivant la convention utilisée, d'attaquer le 5 (quatrième meilleure) ou le 7 (pairimpair) ou même le 8 (deuxième carte d'une couleur sans valeur). Seul

# Eclaircies à l'ouest et au sud

sur l'Allemagne se décale vers la avec des averses résiduelles. Allleurs, les éclaircies se développeront à la faveur d'une cellule anticyclonique s'installant sur les îles Britanniques. L'ensemble du pays subira un flux de nord, frais pour la saison.

Samedi, du massif ardennais à la Lorraine, à l'Alsace et au nord



Právisions pour le 14 septembre vers 12h00



LE SYSTÈME dépressionnaire de la Franche-Comté, la Journée se déroulera sous un ciel bien Russie. Il influencera encore sa- maussade, les nuages s'acmedi le nord-est de la France compagnant par moments de petites pluies. Sur le Jura et sur la Savoie, la couverture nuageuse, épaisse en matinée, autorisera quelques éclaircies l'après-midi, mais on ne sera pas à l'abri d'une petite averse ponctuelle. Des Flandres à la Champagne, à la Bourgogne et à la région lyonnaise, le ridean nuagenx du début de Journée se déchirera, et les éclaircles alterneront avec les passages nuageuz. Le soleil risque de se faire attendre près de la frontière

beige. Du littoral de la Manche à l'Ile-de-France, au Centre, aux pays de la Loire, au Limousin, à la région Poitou-Charentes et au Bassin aquitain, le soleil prédominera largement, et les plaques de nuages bas ou brumes du petit matin ne s'attarderont pas en général - elles seront un peu plus tenaces sur le piémont pyrénéen. Le soleil régnera en maître sur le pourtour méditerranéen, avec simplement quelques nuages de beau temps sur la Corse. Les vents souffleront du secteur nord, assez faibles. Ils seront plus sensibles vers ie Roussilion et la vallée du Rhône, avec des rafales à 50 km/h.

Les températures minimales seront comprises entre 7 et 9 degrés dans l'intérieur des terres. Elles s'abaisseront localement jusqu'à 5 degrés en Normandie et 3 degrés en Sologne. Près des côtes, il fera plutôt de 11 à 13 degrés, voire 15 de la Provence à la Corse. L'après-midi, le mercure piafonnera aux alentours de 15 à 17 degrés des côtes de la Manche au Nord-Est, de 20 degrés des Pays de la Loire au Sud-Ouest, et de 22 à 24 degrés dans le Sud-Est.

(Document établi avec le support technique spécial de Météo-



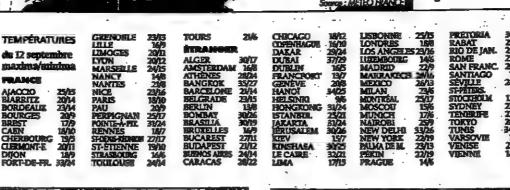





Situation le 13 septembre, à 0 heure, temps universel Prévisions pour le 15 septembre, à 0 heure, temps universel

(14 septembre 1946.)

# **PHILATÉLIE**

# Arman

LA POSTE mettra en vente générale, lundi 23 septembre, un timbre à 6.70 F de la série artistique représentant une œuvre oripour cette émission: une surface noire marquée d'empreintes de fraements de violoncelles.

Armand Fernandez, dit Arman. est né à Nice en 1928. Cofondateur et signataire, en particulier avec Yves Klein (Anthropométrie de l'époque bleue, timbre émis en 1989) parmi une dizaine d'autres artistes, du manifeste des nouveaux-réalistes, c'est un spécialiste de l'accumulation, des brisures, des répétitions, des destructions d'objets du quotidien.

Le timbre, au format 48 × 36,85 mm, est mis en page par Michel Durand-Mégret et imprimé en héliogravure en feuilles de

poste temporaire « premier jour », ouvert au Musée de la Vieille-Charité, saile Aliende, 2, rue de la Cherité. 2º arrondissement.

★ Vente anticipée à Marseille, les 21 et 22 septembre, au bureau de

### EN FILIGRANE

■ Les J.O. vus du Zaîre. La poste du Zaîre, avare d'émissions de timbres, a émis le 29 juillet une série de cinq valeurs sur les Jeux olympiques d'Atlanta (tirage: 10 000 exemplaires). (Diffusion: Campo-Rodan, rue du Lombard, 9, 1000 Bruxelles, Belgique.)

Saint-Marin en musique. Les douze chansons staliennes, sujet

# d'un feuillet de timbres de Saint-PARIS

rin, Casella postale 1, 47031, République de Saint-Marin). présent).

et du monde entier, dont : superbe ballon monté Ville-d'Orléans (départ 60 000 F), 1 F vermillon pâle (60 000 F), Thermalisme rouge (1900 F), Ile-de-France, Berthelot et Pasteur (35 000 F) et lettre (16 000 F), non émis de Polynésie nº 93A (18 000 F), collection des TAAF (cote 30 956 F, départ

E Calligraphies. Pendant quatre mois, les vingt-deux bureaux de poste des 54, 64, 134 et 144 amondissements accueillent des expositions « tournantes » qui présentent trois grandes familles de calligraphies, occidentale, orientale et arabe (pour le détait des dates, La Poste de Paris-Sud, tél.: (1) 43-35-68-51).

### LES SERVICES DU Monde

Adresse Internet: http://www.lemonde.fr

133, avenue des Champs-Elysées 75409 Paris Cedex 08

Tel.: (1) 44-43-76-00; fax: (1) 44-43-77-30

Le Monde

*lélématique* 

| je choisis<br>la duxée suivante                               | Prance                                                                            | Solste, Belgique,<br>Lamenbourg, Pays-Bus                                                                                                                                  | Antres pays<br>de l'Union européenne                |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| □ 1 an                                                        | 1 890 F                                                                           | 2 086 F                                                                                                                                                                    | 2960 F                                              |
| ☐ 6 mois                                                      | 1 038 F                                                                           | 1 123 F                                                                                                                                                                    | 1 560 F                                             |
| 3 mois                                                        | 536 F                                                                             | 572 F                                                                                                                                                                      | 790 F                                               |
| 문경 75242 Pack Codex 05,1<br>보기 POSTMASTE                      | France, périodicula posta<br>R : Send address changes<br>Vatezia ann USA : EXTERN | far \$ 812 per year = 12 MONDE :<br>ge paid at Champiain H.T. 85, a<br>to BAS of N-Y Bur 1516, Champia<br>KATHONAL MÉDIA SERVECE, inc.<br>1451-246 USA 761 : 800.021,30.65 | nd saldtionni melling ellices.<br>In ICE 12015-1518 |
| Nom:                                                          |                                                                                   | Prénom:                                                                                                                                                                    |                                                     |
| Adresse:                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                     |
| _                                                             | iement de :                                                                       | ille :FF par chèq                                                                                                                                                          |                                                     |
| Signature et date ob Changement d'adm  par écrit 10 jours ava | digatoires<br>esse :                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                     |
| •                                                             | s. (Merci d'indiquer i                                                            | voire numéro d'abonné.)<br>Snenencion vacances                                                                                                                             | PP. Parts DTN                                       |
| Tarif autres pays étra                                        | ingers • Palement j                                                               | par prélèvements automa<br>17 heures du kandi au ver                                                                                                                       | tiques mensuels.<br>ciredi.                         |

ABONNEMENTS BEIS LE MONDE CODE ABO

24, avenue da G" Leclere - 69646 Chantilly Cedex - Tel.: 16 (1) 42-17-32-90.

Ballietha à remvoyer accompagné de votre réglement à : Le Monde Service

### Marin mis en vente le 25 mai, sont disponibles en CD dans leurs interprétations originales (30 000 lires le disque et le feuillet, auprès du Service philatélique de Saint-Ma-

■ Vente, Vente sur offres Prancois Feldman (Paris, tel.: (1) 45-23-10logue, plus de 3 700 lots de Prance

12 000 F).

| sur minitel (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JU 36-29-04-56            |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD-ROM:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) 44-08-78-30           | LE CARNET                                                                                                                                                                               |
| Index et microfilms:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1) 42-17-29-33            |                                                                                                                                                                                         |
| Films à Pans et en provi<br>36-68-03-78 ou 3615 LE MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | nce :<br>0£ (2,23 F/mm) : | DU VOYAGEUR                                                                                                                                                                             |
| Semande et été pa<br>de anya-<br>ce anya-<br>ce la reproduction de tout article<br>l'accord de l'administration.<br>Commission pantaire des journs<br>nº 57 437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | est interdite sans        | ■ ALLEMAGNE. L'aviation civile allemande a interdit d'atternissage jusqu'à nouvel ordre la compagnie charter turque Holiday Air, en rai-                                                |
| Imprimente du<br>12. nas M. Ga<br>94852 hryd<br>PRINTED IN FI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | edez.                     | son du mauvais état de ses appa-<br>reils. C'est la première mesure<br>d'interdiction prise par les autori-<br>tés allemandes depuis le renforce-<br>ment des contrôles décidé après le |
| Co Manuele Président de la Communique de | inisal :                  | crash d'un appareil de la compa-<br>gnie charter turque Birgen Air,<br>survenu en février. Cet accident,<br>au large des côtes de la Répu-<br>blique dominicaine, avait causé la        |

42-17-20-00

GO LEMONDE

3615 code LE MONDE

# **EN VISITE**

# Dimanche 15 septembre

■ LA BUTTE ADX CAILLES (50 F). 10 h 30 et 15 heures, sortie du métro Maison-Blanche côté: pair de

■ L'ILE DE LA CITÉ (50 F), 10 h 30, 2, rue d'Arcole (Paris autrefois). BLE MARAIS à l'occasion de la Journée du patrimoine (55 F), 10 h 30, sortie du métro Saint-Paul (Pietre-Yves Jasiet).
■ LE CIMETIÈRE DU PÈRE-

LACHAISE (60 F + 10 F), 11 beures, sortie du mêtro Père-Lachaise côté escalier roulant (Vincent de Lan-EL'ÎLE SAINT-LOUIS (50 F).

11 heures, sortie du métro Sully-Monand côté boulevard Henri-IV (Elisabeth Romann). **MONTMARTRE** 11 beures et 15 h 30, en haut du funiculaire sortie côté gauche

(Claude Marti). MONTPARNASSE: evocation des artistes des Années folles (50 F), 11 heures, sortie du métro Raspail (La Parisienne). MUSÉE DU MOYEN ÂGE (36 F

+ prix d'entrée): La Dame à la licorne et les tapisseries médiévales, Il heures ; les thermes de Lutèce et les galeries souterraines, 14 heures ; l'hôtel des Abbés de Cluny et les collections médiévales, 15 h 30 (Musées nationaux).

mort de nombreux touristes alle-

■ ÉTATS-UNIS. La compagnie

mands. - (AFR)

devant la statue d'Henri IV (Connaissance de Paris). WIE PARC ANDRE-CHROEN: exposition sur les épices (35 F),

IL'ILE DE LA CITÉ et l'Ile Saint-

Louis (50 F), 14 h 30, Pont-Neuf,

14 h 30, entrée angle des rues Ba-lard et Saint-Charles (Ville de Pa-DU JARDIN DU LUXEM-

■ LE PARC DE BERCY (35 F), 15 heures, sur les pelouses face au Centre américain (Ville de Paris). LE QUARTIER DE LA TOUR DE NESLE et la me Visconti (50 F). 15 heures, sortie du métro Pont-

ILE QUARTIER CHINOIS et ses Yves Jazlet).

du métro Monge côté place Monge (Paris passé, présent). DES TUILERIES À LA PLACE VENDÔME (60 F), 11 beures, sortie

cartionauce).

(50 F), 15 heures, sortie du métro Luxembourg (La Parisienne).

Neur (Résurrection du passé).

### Lundi 16 septembre

lieux de culte (55 F), 10 h 30, sortie du métro Porte-de-Choisy (Pierre-WILE QUARTIER MODIFICIARD (50 F), 10 h 30 et 15 heures, sortie

du métro Tuileries (Vincent de

■ MUSÉE DU LOUVRE (33 F + prix d'entrée) : la peinture florentine, 11 h 30; l'ameublement de Madame Récamier, 12 h 30 ; iconographie de la Vierge, 14 h 30 ; le Louvre médiéval, 19 h 30 ; les tapisseries médiévales, 19 h 30 (Musées

USAir a reçu un avertissement, le

deuxième en deux mois, de la FDA

(Food and Drug Administration), qui a relevé certains manquements

aux règles d'hygiène à bord de ses

avions : mauvaise réfrigération des sandwiches, mauvaises odeurs

dans les tollettes... - (Bloomberg).

PHILIPPINES. Après treize ac-

cidents survenus à l'atterrissage et

au décollage depuis juin dernier,

les Philippines out décidé d'amé-

nager leurs aéroports et d'améliorer les performances du personnel

■ NOUVELLE-CALÉDONIE. Un

catamaran australien, le Marie-Hé-

lène, loué par une compagnie maritime privée calédonienne, assu-

rera dès le 16 septembre la liaison

entre Nouméa, les trois les Loyan-

té et l'île des Pins. - (AFP)

technique. - (AP)

# TEM PHY HIS LIFE OF THE CONTROL OF T devant l'entrée côté avenue de Paris (Institut culture) de Paris).

L'ÉCOLE NATIONALE DES BEAUX-ARTS (45 F + prix d'en-... trée), 14 heures, 14, rue Bonaparte devant les grilles (Monuments bis-

**UNOTEL DE BOURRIENNE** 58, rue d'Hauteville (Momments

historiques). PASSAGES ET GALERIES MARCHANDES: premier parcours (50 F), 14 h 30, angle de la rue de Rivoli et de la rue Marengo (Paris autrefois).
■ SALONS DE L'HÔTEL DE

VILLE (carte d'identité, 50 F), 14 h 30, sortie du métro Hôtel-de-Ville côté rue Lobau (Découvrir Pa-

BLA- CITÉ UNIVERSITAIRE (45 F), 15 heures, sortie du RER Cité-Universitaire (Momaments his-

toriones). **■ L'ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-**XAVIER (55 F), 15 heures, 12, place

du Petit-Mithouard (Paris et son MARAIS: hôtels, jardins et place des Vosges (50 F), 15 heures, sortie du métro Szint-Paul (Résur-

rection du passé). LE QUARTIER BRETEURL-SUT-FREN et le palais de l'Unesco (60 F), 15 heures, sortie du métro Saint-François-Xavier (Vincent de

■ MARAIS: le quartier de la place des Vosges (50 F), 15 h 30, sortie du métro Saint-Paul (Claude Marti).

### JEUX

| ٠,  |                                                                  |    |
|-----|------------------------------------------------------------------|----|
|     | PESULTATS OFFICIELS                                              |    |
|     | 1 - 100 <u></u>                                                  |    |
| ı   |                                                                  | ŀ  |
| İ   | M + 1900 F                                                       | ı  |
| ` ' |                                                                  |    |
|     |                                                                  |    |
|     |                                                                  |    |
|     | 76 TH 76 TF                                                      | ١. |
|     |                                                                  | ľ  |
|     | Des                                                              | ŀ  |
| 1   | MATCHE DU JOUR:                                                  |    |
|     | TOP AND TERMS OF THE PERSON NAMED IN                             |    |
| ٠   | 49 17 17 12 17 12 17 17 12 F                                     |    |
| 1   | Type reported                                                    |    |
|     | AMERICAN SERVICE STATE OF                                        | ŀ  |
| -   | Strating and second                                              |    |
| •   | 10 179 - 4F                                                      |    |
|     | الثقا متجدورية المسادل الداسبية الدادة الكاليات بالأوارا الخاراة | Ι. |

La crise du lait esootsbarn Theatre set DEUX MINISTRES, MM. Yves Parge et René Arthaud, ont assisté à la deuxième journée de la conférence du lait. «Ce congrès doit lan-cer un cri d'alarme», a déclaré le ministre du ravitaillement. Et par leur présence les deux ministres ont voulu montrer l'importance ca-

pitale qu'ils attachent aux travaux d'une assemblée réunissant tous les responsables de la question du lait - da producteur an médecin et ayant pour objet de définir une politique du lait qui pennettra à la France d'améliorer sa production tant en quantité qu'en qualité. Notre pays manque de lait parce que celui-ci est transformé trop sonvent en sous-produits, plus rémmérateurs, et qu'une part importante de la production actuelle fournit le marché parallèle. La production laitière, de 140 millions d'hectolitres en 1939, est tombée à 90 millions en 1945.

Une augmentation - une industrialisation de la production - faciliterait l'amélioration de la qualité. Sur 42 millions d'hectolitres de lait vendus en nature, 40 000 au maximum offrent des garanties hygiéniques certaines. Au moment où les importations de lait condensé américain (30 000 caisses par mois) viennent d'être suspendues et où les sept condenseries françaises ne produisent mensuellement que 29 800 caisses, il faut envisager une diminution de la ration des en-Ce alors que la mortalité infantile

IL Y A 50 ANS DANS

en Prance a augmenté dans des proportions telles qu'elle constitue pour notre pays à la fois un danger et une honte. «Il faut saisir et passionner l'opinion publique, demande M. Farge. Des dizaines de milliers de nourrissons morts à cause de noire imprévoyance planent sur ce congrès. Si nous consentions à nous taire, nous serions des criminels qui peuvent avoir cette année sur la conscience la mort de 50 000 en-

Comment epouser N

# CULTURE

I F MONDE / SAMEDI 14 SERTEMBRE 1004

THÉÂTRE Le Footsbarn Travelling Theatre a été créé après 1968, dans un mouvement de recherche d'un nouveau public pour la scène et d'expérimentation d'une vie nouvelle

communautaire. Il a parcouru les routes de l'Europe, puis du monde, mêlant la recherche de sources antiques et d'impressions contemporaines. 

DEUX CENTS ARTISTES, is-

sus de onze pays, viennent de célébrer avec le Footsbarn ses vingtcinq ans d'existence et sa fidélité au théâtre ambulant. • PAS DE: MET-TEUR EN SCÈNE ni de directeur dans

la troupe, qui pratique une réflexion collective. John Kilby, l'un des administrateurs, y tient cependant un rôle dé. ● LA CARAVANE prend dé-

une ferme de l'Allier, et le Footsbarn a décidé de jouer pour la première fois en français. Molière s'est imposé d'emblée et permet une sayoureuse rencontre en trois pièces.

# Le Footsbarn Theatre fête vingt-cinq ans de route et de vie communautaire

Née en 1971 dans un village des Cornouailles, et désormais ancrée en France, cette troupe de comédiens ambulants a parcouru le monde entier sans déroger à son mode d'existence. Pour passer le cap de son premier quart de siècle, elle a décidé de jouer Molière

HÉRISSON de notre envoyé spécial

Chiq vaisseaux de toile ont été ancrés parmi les chênes de la campagne bourbonnaise. Leurs haubans, ponctués d'ampoules, scintillent dans la nuit claire. Les cinq chapiteaux sont venus conjuguer le mot itinérant en une quinzaine de langues et célébrer, du 4 au 8 septembre, le premier quart de siècle du Footsbarn Travelling Theatre aux alentours de Hétisson (Allier). Se mélent les anciens de la troupe britannique qui ont fondé leur propre compagnie ailleurs (Ton und Kirschen en Allemagne, Teatro ao largo an Portugal, The Inflatable Theatre en Irlande, Navadad Theatre en Israël) et les comédiens, acrobates, musiciens qu'ils ont croisé au long des chemins, entre Inde et Australie, Colombie et Russie. Tous venus rendre hommage avec le même appétit de fête à ceux qui restent 'exemple d'une fidélité absolue au théâtre ambulant et à la vie collective, menant l'une des rares expériences issues de 1968 qui n'ait jamais dévié de la route choisie.

Le Footsbarn naît en 1971 dans la grange (barn) de l'honorable Oliver Foot à Trewen, village des Cornouailles. Loin de Londres. Loin des théâtres en dur. Avec l'envie de vivre en communauté, d'« *ame*ner le théâtre vers les gens dans une forme accessible à tous » et de ga-gner pius qu'un public : des fidèles, des amis. Ils donnent Beckett (Fin de partie) et lonesco (La Leçon et La Cantatrice chauve), avant de trouver ce qui sera leur style, marqué par un fort périchant pour les contes et récits populaires: Jacques et le haricot (1974), La Beile et la Bête (1975), Peter Pan (1976). C'est l'époque on ils jouent Shakespeare. Le Songe d'une muit d'été leur apporte la conviction qu'ils pourront survivre: «Le vieux WIII nous sauvera plus d'une fois. >

ils sont murs pour le grand départ. Ils ont décidé un tour du



monde en cinq ans. Avec un contrat en poche pour commencer. Un seul. Pour l'Irlande. C'est le continent (la France) qui va les capter. Leur seconde vie, ce sant attendu dans le monde, commence avec la traversée de la Manche en 1981. Ils jouent Hamlet à l'époque. Ils out mis de côté le «To be or not to be » pour en faire une chanson. Au fil des répétitions ils l'oublieront purement et simplement. Exit le monologue. On leur propose de jouer la pièce en Avignon. Trop tard I ils ont donné les costumes. La troupe du Footsbarn a atteint sa bonne jauge : une

ont créé une école itinérante.

trentaine de personnes, dont une

douzaine d'enfants nés au cours

Le sud de la France, l'Espagne, les voità sur les côtes du Portugal; su plus près de l'Amérique latine, dont ils révent. Chissés de Valence par de violentes inondations, ils se réfugient à Grenade, trempés et sans un sou. Des Gitans rendent visite à la caravane: « On était très fiers d'avoir de vrais Gitans, mais toujours rien en poche. Et les voild

qui sortent un paquet de billets qu'ils posent sur la table. Il y avait assez pour manger! A dater de ce jour on s'est sentis Gitans. » Mais la famille a grandi. Trop. Une soixantaine de personnes gravitent autour du Footsbam. Il est devenu ingérable. Le chapiteau est mort, les lumières éteintes. Brecht les divise. Ils éclaient.

Les rescapés se retrouvent à Turin. Ils prennent la direction de Volterra, appellent une nouvelle fois Shakespeare au secours pour un Roi Lear dont les costumes seront confectionnés dans la tolle de l'ancien chapiteau. Puis ils reviennent à Brecht. Et s'accordent pour adapter le conte chinois à Porigine du Cercle de traie caucasien. C'est Chinese Puzzle, qui leur vaut en 1984 le prix (aujourd'hui disparu) de la Communauté enro-

Ils décident de traverser l'Australie en un an. Avec une escale de trois mois « chez les aborigènes », dont ils comptent s'inspirer pour monter un Macheth. Les spectateurs se sont installés le plus loin possible de la piste, s'esclaffant et s'interpellant par-dessus la tête des acteurs devant « ce qui s'appa-

rente pour eux à un concours de

d'Autriche, d'Allemagne, de Suisse, d'Irlande, du Royaume-Uni, de Belgique, d'Italie, d'Espagne et de France, où la troupe hiverne à Lodève. En 1989, le Footsbarn lance la Mir Caravane (caravane de la paix). Elle associe quatre troupes de l'Est et quatre de l'Ouest, et va traverser l'Europe de Moscou à Paris, via Leningrad, Varsovie, Prague, Berlin-Ouest, Bâle, Lausanne, Blois.

DE MOSCOU À L'INDE

A eux qui jouent sous chapiteau et dorment dans leur caravane, le pouvoir est-berlinois a interdit la ville au prétexte qu'il n'y a ni chambre d'hôtel ni salle de théâtre disponibles.

La première représentation, le 1ª mai, dans le parc de l'Armée-Rouge, à Moscou, sera, de l'avis de tous, la plus émouvante de leurs vingt-cinq années de cavale. Ils donnent le Babyione, qu'ils ont tiré l'année précédente du Maître et Marguerite (alors interdit en URSS), ignorant qu'ils le joueraient à l'Est. La salle connaît le ro-

codirecteur du Théâtre des Fédérés à Montluçon, qui va leur apporter une base arrière. Près de Hérisson, ils rachètent et restaurent une femme, qui leur sert de lieu de répétition, de stage, de confection de costumes et de fabrication de décor. Ils vivent toujours dans leurs caravanes, dans un pré attenant. Le Footsbam retrouve un peu de ses sources des Cornouailles, le besoin de jouer plus simplement, pour les villageois.

IMPROVISATION

« Le Foot était devenu son propre

et d'où sortira une Odyssée multi-

nationale. Entre-temps, il y aura

eu la rencontre d'Olivier Perrier,

village. Où qu'il aille, il demeurati un village angiais. Maintenant, il n'est plus angiais, il est français. » De cette conviction nouvelle, Molière surgissait comme une évidence. Et leur décision de jouer en français. La représentation a été montée en un mois après dix lours de discussion et d'improvisation : «C'est ca que Copeau a dit : qu'il faut prendre la jole, danser et sauter dedans. » La méthode Footsbarn est là : dans l'improvisation par tous de toutes les situations, pour que chaque personne ait un contact avec chacun des personnages, dans une distribution de la dernière heure pour penser collectivement le plus longtemps possible, parce qu'après « chacun pense plus à son rôle qu'à la pièce ».

Le Footsbarn Travelling Theatre sera l'invité d'un festival français en Grande-Bretagne l'an prochain. En quinze ans, la plus française des compagnies anglaises est devenue la plus anglaise des compagnies françaises.

Jean-Louis Perrier

# « Sunshine », le passe-frontières

C'EST ENTENDU, il n'y a pas de patron au footsbarn, mais quand il faut prendre une décision rapide, négocier un contrat pour une tournée ou choisir le vin qui sera vendu sous l'étiquette du vingt-cinquième anniversaire, c'est

PORTRAIT

lui, John Kilby - alias
Sunshine -, quarante-neuf
ans, que f'on va chercher
en premier. Sunshine,
parce qu'il arbore invariablement un visage souriant. Un sourire puisé
dans les convictions de
vingt-quatre années pase heures sur vingt-quatre dans
pent sourire de sa constance.

sées vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans la troupe. Et il peut sounire de sa constance. Lorsque, en 1982, le Footsbarn est invité aux Etats-Unis, John Kilby se retrouve au Naropa Institute (Colorado), où Pon fête les vingt-cinq aus de Sur la route, de Kerouac. Il voit débarquer Allen Ginsberg et Lawrence Ferlinghetti en jet privé: « Nous, au mous, nous sommes partis sur la route il y a vingt-cinq ans et nous y sommes restés! »

C'est un passe-frontières. Obstiné. Refoulé à plusieurs reprises du Brésil (« C'est trop long à raconter »), il ne résiste pas, quand le Footsbarn est invité en Colombie en 1992 : il descend à la frontière et peut enfin passer – à pied – au Brésil. Question de principe : « Le théâtre ilinéresil. Question de principe : « Le théâtre ilinéres géographiques, politiques ou artistiques. C'est pour prouver cela que nous avors monté la Mir Caravane, qui est un peu une histoire à part dans

notre histoire. »

Il n'est pas le pairon, et il le répète: « Pas question d'un directeur entre nous. » Pas plus que d'un metteur en scène. Là-dessus, les Footsbarn ont bien réfiéchl: s'il en fallait absohment un, ils n'accepteraient que Peter Brook ou Akira Kurosawa, « ce qui est impensable », lâche John Kilby dans un rire qui ressemble à un soupir de soulagement. Non, son travail, « c'est la vie sociale du groupe ». Et c'est présisément là que commence la mise en scène. Car si le Footsbarn est ce qu'il est, ce n'est pas tant le

résultat d'une technique théâtrale particulière que celui d'un mode de vie, où l'on a appuis à passer d'un saut de la caravane à la scène.

Pour avoir dû trancher, îl y a une dizaine d'années, dans une troupe devenue trop importante, John Kliby sait les limites de la vie communautaire: « C'est impossible de gérer intellectuellement plus de vingt adultes à la fois. » Pourtant, îl iui est encore arrivé de devoir régler les tiraillements inévitables entre des existences aussi imbriquées. Il s'efface volontiers et ne se veut en rien détenteur de la mémoire collective.

A chaque instant, îl renvoie aux autrea, à ceux qui sont encore dans la troupe, à ceux qui l'ont quittée pour vivre leur propre aventure, qui l'ont marquée et ont été marqués par elle. Il se félicite qu'il n'y ait pas de livre écrit sur le Footsbarn: « Je sais que beaucoup de gens y pensent. Mais c'est encore très prémoturé: cela ressemblerait trop à l'enterrement de notre aventure. »

I.-L. P.

### Un long voyage

● 1971: Création du Footsbarn.

Durant dix ans, la troupe effectue ses tournées dans les villages des Cornovailles.

● 1974: Sones d'une vuit d'été (en

1976: Songe d'une nuit d'été (en plein air).
1977: Le Cirque Tosov. Spectacle de clowns.

monde pleure, de joie. « On pen-

sait ne jamais voir cela un jour »,

leur disent les spectateurs en les

couvrant de fleurs. La tournée

s'achève par une fête géante où,

après cinq mois de vie commune,

cent cinquante acteurs jouent en-

semble aux Tuileries. L'émotion

s'accroît des incertitudes de l'ave-

nir. Les Russes doivent rentrer, les

Tchèques sont convaincus qu'ils se

retrouveront en prison, les Polo-

nais restent en exil. A peine un an

plus tard, le Licedei a son théâtre

au centre de Saint-Pétersbourg, le

Divadlo Na Provaskou, un

complexe de trois salles à Brno et

l'Osmego Dnia, le Théâtre de Poz-

cette question qu'ils se reposent

sans cesse: « Qu'est-ce qu'on veut

comme prochaine aventure? » Ce

sera l'Inde. A la fois voyage et

plongée dans l'une des sources

profondes d'un théâtre, le leur, fait

d'emprunts aux grandes traditions

1980: Hamlet.
1981: Début des tournées en Europe continentale. Tall Stories, d'après Garcia Marquez et Borges.
1983: Le Roi Lear.
1984: The Chinese Puzzle. ■ 1985, 1986: Traversée de l'Australie. Macbeth.
■ 1987: Babylone (d'après Le Maitre et Marquerité).
● 1988: Reprise du Cirque Tosov.
● 1989: Traversée de l'Europe avec la Mir Caravane. La Perie (d'après Steinbeck).
● 1990: Songe d'une nuit d'été.
● 1992: Colombie. Roméo et juliette (version de rue).
● 1994-1995: Mexique, puis traversée de l'Inde. L'Odyssée.

● 1996 : Ne touchez pas à Molière.



THÉATRE DE DIX HEURES DU 10 Sept. au 26 Oct. 96

# Comment épouser Molière, en français

NE TOUCHEZ PAS À MOLIÈRE. Samedi 14 septembre à Saint-Michel-de-Maurienne, dimanche 15 à Bourg-Saint-Maurice, mardi 17 à Beaufort, mercreti 18 à Saint-Pierre-d'Albigny (Savoie), vendredi 20 et samedi 21 à Ramonville (Haute-Garoune), mardi 5 novembre, mercreti 6 et jeudi 7 à la Coursive à La Rochelle (Charente-Maritime). Footsbarn Travelling Theatre, tél.: 70-06-76-70.

1504

Le titre, intrigant, viendrait du mot d'un spectateur français à l'issue d'un Shakespeare interprété par le Rootsbarn: « Shakespeare d'occord, mais ne touchez pas à Molière, » Sans point d'exclama-

tion. Conseil d'ami ou insidieuse tentation? Dans son élan amoureux, la troupe ne touche pas à Molière, elle l'épouse. Par trois fois. Après Le Médecin malgré lui, elle donne Le Sicilien, en intermède sur un fil (avec un verre de vin), et conclut par Le Médecin malgré lui. C'est la première fois que le Footsbarn joue en français: Pacceptation d'une forme de nature le straite.

Après L'Odyssée, leur pièce précédente, où chaque comédien en restait à sa langue, le Footsharn donne son Molière avec accents. Martine, épouse de Sganarelle, laisse entendre son ascendance polonaise, Lucas, des trémolos anglais, Léandre, des roulements indiens (malayalam pour être précis). Avec d'autres, plus difficilement identifiables, ils renvoient le français à n'être plus
qu'un acceut parmi les autres. On
ne saurait mieux manifester l'universalité de Mollère, l'attirance et
la résistance de sa langue devant
cette amicale offre publique
d'accueil.

Une avant-scène ronde comme au cirque, et une scène qui dégringole vers la piste avec juste ce qu'il faut de rideau. Un orchestre (saxo, hauthois, percussions et cloches) qui détaille, commente ou amplifie les gestes. Il pourrait y avoir du cirque et du théâtre. Ce sera ce qui se place entre eux deux : la farce. Menée à la Footsbarn: tambour battant, avec le corps des acteurs pour peau, et les mots de Molière pour baguettes. L'Angleterre garde un pied dans la place : une

flasque de whisky est brandic en guise de dive bouteille, un « See you later, alligator » en place d'un « A vous revoir, monsieur ». Tout le monde comprend.

Comme d'habitude, les comédiens du Footsbarn jonent bien, ils jouent ensemble, ils jouent juste. Lorsqu'ils s'emmêlent les pinceaux, c'est pour tomber où il convient, lorsqu'ils sortent leurs bâtons, c'est pour frapper à la bonne porte, celle indiquée par un auteur qui avait « le goût d'écrire pour les acteurs ». Pour eux. Ils ont prévu de suspendre les représentations de Ne touchez pas à Molière cet automne. Qui saura les convaincre d'en faire profiter quelques spectateurs de plus ?

J.-L. P.

هكذ (من رالإمل

# L'art et ses fainéants s'exposent au Centre Georges-Pompidou

« La paresse » est le premier volet d'une série d'expositions illustrant les péchés capitaux

consacrée aux péchés capitaux. Première d'entre elles, « La paresse » suscite la surprise, sous la

ger, qui, sans grands moyens, propose un accro-chage impertinent d'une trentaine de pièces de la l'envie, pour cause de travaux à Beaubourg.

Beaubourg inaugure une serie d'expositions houlette d'un commissaire inventif, Didier Ottin-collection du musée. La colère, la gourmandisse

LES PÉCHÉS CAPITAUX - L : LA PARESSE. Centre Georges-Pompidou, galerle du musée, 4 étage. Tél.: 44-78-12-33. Jusqu'au 4 novembre. Catalogues de présentation : « Les péchés capitaux », 56 p., 49 F; « La pa-resse », 76 p., 59 F; « La colère »,

L'idée de noircir la création contemporaine en l'embaliant dans un tissu de péchés doit, ces temps-ci, avoir quelques raisons d'être. Sinon comment expliquer que, au moment où s'ouvre cette exposition vouée à la paresse, la firme Mercedes puisse faire sa publicité de rentrée à la télévision sur le même thème, en noir et blanc? Et non sans humour.

Cet humour, on le retrouve dans le déroulé des épisodes de ce qui aurait pu faire une grande exposition thématique et pluridisciplinaire comme on aimerait en voir à Beaubourg. La première de la série, vouée à la paresse, est pleine de vertu : elle échappe à l'illustration et à l'accrochage plat, alors qu'il s'agit ni plus ni moins de faire prendre l'air à des pièces de la collection du musée, qui n'en n'ont pas l'habitude. Cela à l'étage noble - le quatrième -, souvent sagement organisé, en regard duquel cet accrochage a ce qu'il faut d'impertinence pour titilier le visiteur élevé dans le respect des lectures sérieuses de l'art de notre siècle.

L'exposition est légère : tout au plus une trentaine d'œuvres, bien aérées et présentées à la manière des collections permanentes. Le

résultat est aussi rassurant que dangereux. Il tend à prouver qu'on peut provoquer la surprise et susciter la curiosité sans grands moyens, avec pour atout l'œil frais d'un commissaire, en l'occurrence Didier Ottinger - Il a quitté Les Sables-d'Olonne il y a un peu plus d'un an -, qui a reçu la mission d'imaginer une série d'accrochages dans ce cul-de-sac ingrat qu'est l'espace des expositions temporaires du musée.

Pour illustrer les péchés capitaux. Didier Ottinger a commencé par la paresse, mère bien connue de tous les vices, et a demandé à des écrivains, philosophes et essavistes l'appui de leur contribution, immorale bien sûr. Ce n'est pas évident, mais l'affaire est un peu plus sérieuse qu'il n'y paraît : la référence à Malevitch, dont on connaît le profil sévère, faisant l'apologie de la paresse auprès des étudiants de l'Unovis, en témoigne d'emblée. Ne s'agissait-il pas, alors, de monter la paresse en bouclier contre l'utilitarisme et le productivisme naissant, y compris

C'était en 1921. Et Duchamp, ce paresseux avéré, avait déjà depuis teur » d'aller chercher dans un grand magasin un if, pas l'arbre, mais le porte-bouteilles, pour le donner comme œuvre d'art... Il est là, en illustre lustre suspendu, comme les lampes de William Morris, au-dessus de la mêlée qui sera conceptuelle, ou ne sera pas. Surélevé, avec ses rostres sans bouteilles-trophées, l'objet a - ne

craignons pas de le dire - de quoi faire la pige aux esprits par trop prompts à assimiler art et métier. Nombre d'œuvres sout exposées autour de ce grand refus de mettre la main à la pâte : des oreillers, peint (Valérie Favre) ou gonfié (Présence Panchounette: « La pression des rêves »), et quelques autres ready-made, plus ou moins assistés , tous témoins de cette paresse intellectuellement iustifiée. qui, en faisant passer la création comme activité conceptuelle, lui redonne ses lettres de noblesse. Comme au bon vieux temps où les maîtres confiaient l'exécution de l'idée aux assistants et aux élèves de l'atelier, et se donnaient pour tâche de surveiller le travail-Comme César veillant à ses

MANQUERA « L'ENVIE » Cette petite illustration (et défense?) qu'est l'exposition sert en fait de prétexte à un inventaire d'attitudes que l'homme de la rue ne peut juger que mai : détournements, emprunts, plagiats dûment signés, cela en trois temps glissant du ready-made pur et dur au ready-made assisté, à la copie, et de délégation du faire à l'image quelle un jean Le Gac s'est révélé un champion. D'Ilia Kabakov, avec un vrai clou planté dans une toile en vis-à-vis de deux cartouches dans lesquels il écrit (en russe): « Qui a planté le clou ? » et « je ne sais pas », à Claude Rutault qui se contente de peindre les toiles de la même couleur que le mur, en supposant que la différence entre

l'oeuvre d'art et la peinture en bâtiment réside dans la déclaration d'intention. En passant par cette idée de « l'art comme idée, comme idée » (loseph Kosuth) qui peut engouffrer l'artiste dans un culde-sac ou le plonger dans un abime de sens. An choix.

Noire, bien sûr, est la couver-

l'ensemble du projet : soit six péchés illustrés, qui seront présentés successivement au Centre Pompidou. Seule manquera « L'envie », qui aurait du faire courir la sénie après la fermeture du centre, en septembre 1997 - il rouvrira, après travaux, le le janvier 2000. Blanche est la couverture du fascicule accompagnant « La paresse », logiquement, puisque vouée au non-ouvrage. Rouge est celle de « La colère », dont les ténors seront Arman en casseur de piano et Hélion en soixante-huitard. Les couleurs des autres, on les découvrira plus tard. Il ne faut pas déflorer l'entreprise, qui repose sur l'effet d'imprévu. On connaît cependant quelques noms de pécheurs désignés: ceux, par exemple, de Spoemi et de Klossowski, choisis l'un pour illustrer a gourmandise en relief, et l'autre la luxure en acte. On croit savoir aussi que des auteurs de monochromes (gris) et des figures d'Arte povera serviront l'image de l'avarice, histoire de reconsidérer la célèbre formule « Less is more », qui sert si bien à justifier le travail de rétention comme les excès de la

# Budget : le cinéma épargné au prix d'un remodelage

Le Centre national du cinéma ne devrait se priver « que » de 9 millions de francs en 1997. Par ailleurs, l'Etat rétablirait l'aide directe

DES RUMEURS alarmistes - attisées par le Parti socialiste - coucoupes qu'allait subir le cinéma dans le cadre de la réduction des dépenses publiques. Elles se répandaient d'autant plus aisément que les responsables officiels restent temis au silence jusqu'à la présentation, le 18 septembre en conseil ture du petit livre qui présente des ministres, du projet de loi de finances pour 1997. Il semble pourtant que le pire doive être évité, au moins à cours terme : la baisse sur les crédits d'intervention devrait porter sur 20 millions de francs, alors que des chiffres beaucoup plus élevés avaient été évoqués.

Cette diminution des crédits affectés directement par le ministère devrait être en grande partie compensée par des ponctions sur le compte de soutien, alimenté par les taxes prélevées sur les billets de cinéma (la TSA, qui abonde le compte pour environ 25 %), le lévision (70 %) et les ventes de viqui s'élevait à 2 milliards de francs en 1995 (pour 282,5 millions de crédits ministériels), doit connaître une croissance supérieure à la . ponction suble. Au total, ce sont 9 millions de francs « seulement » qui devront être économisés par le Centre national du cinéma, au détriment de ses différentes actions

Cette modification de la source de revenus risque néanmoins de ranimer l'éternelle querelle entre fonctionnaires et professionnels sur le statut du compte de soutien : produit d'une taxe, et donc appartenant à l'Etat qui décide librement de son affectation, ou tirelire des gens de cinéma qui en confient la seule gestion à la puissance publique. Les deux camps ont pris l'habitude de jeter un voile sur la résolution explicite de ce débat, survenait une nouvelle période de vaches maigres. En effet, faire payer par le compte de soutien une baisse des crédits ministériels traduit un réel recul de l'intervention de l'Etat dans la défense du cinéma. Cette « manceuvre » risque d'installer une situation de fait, dont rien n'indique qu'elle serait compensée en sens inverse si une baisse des entrées ou du chiffre d'affaires des télévisions devait faire diminuer les ressources du compte de soutien.

Par ailleurs, le ministre de la culture a prévu de « ressusciter » l'aide directe, procédure largement employée par Jack Lang pour donner un coup de pouce à des projets en marge des mécanismes d'aide institutionnels. Beaucoup - en particulier dans l'actuelle majorité avalent alors critiqué ce « fait du prince ». Le successeur de M. Lang, jacques Toubon, avait supprimé en principe - l'aide directe, dont la « résurrection » vient d'être décidée par Philippe Douste-Blazy. Avec un changement de taille: cette procédure exceptionnelle, budgétée à 6 millions de francs, ne serait plus financée par les crédits ministériels, comme c'était autrefois le cas, mais à nouveau par le compte de soutien.

Jean-Michel Frodon



ROBERT SCHUMANN Etudes symphoniques op. 13 Etudes op. posthumes Humoresque op. 20

Le Jeu direct, loyal, de Philippe Bianconi ne pouvait laisser soupçonner qu'il trouverait en Schumann un frère en musique, d'autant que sa sonorité un peu mince et froide avait de quoi intimider. Et voilà que le jeune planiste livre un disque qui fera date. Enregistré sans artifices, son jeu sait trouver dans la profondeur des résonances d'un piano un peu fatigué d'avoir été touché par des mains moins inspirecs, l'esprit simple presque enfantin d'un Yves Nat, d'une Clara Haskil. Il faut entendre dans les Variations posthumes la facon dont cet artiste s'oublie pour que la musique se resouvienne, sa sonorité devenir immatérielle. \* 1 CD Lyrinx 159.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

**JOHANNES BRAHMS** Quatuor avec piano op. 25. transcrit pour grand orchestre par Arnold Orchestre philharmonique de Vienne,

Christoph von Dohnanyi (direction).

Méprisée par les puristes, la transcription a été - est encore pratiquée avec amour par les moyen de posséder la musique des autres. Plusieurs fois enregistrées, ces pièces de Beethoven et de Brahms sont un délice pour l'oreille. Le travail de Schoenberg est plus inventif que celui de Mahier, le père sévère de la musique à douze sons s'y déride. Il y manie les timbres de l'orchestre avec malice. Prise de son aérée et soyeuse. \* 1 CD Decca 452 050-2.



MILES DAVIS - TADD DAMERON In Paris, May 1949

« Vous entendez actuellement le quintet de Tadd Dameron et Miles R.E.M. renoue avec son inspiration l'aichimie qui en fait un des groupes les plus infinents

ciens et les Modernes se qu

rellent à Saint-Germain-des-Prés

Gréco s'y promène. Salle Pleyel,

ça crie, ça applaudit et ça trépigné

au moindre solo... Il y a un peu de

tout cela dans cet enregistrement

au son d'époque. La batterie (Ken-

ny Clarke) est noyée, on attrape

une note sur deux du piano (Da-

meron). Mais Miles joue, beau-

coup, vite, dans l'aigu, il est en

train de chercher son style. Et

quelques visionnaires ont, ces

soirs-là, entendu ce qu'il allait de-

4 1 C) Columbia 485257-2. Distri-

bué par Sony Music.

POUR ia somme record (Michael et Janet Jackson y compris) de 80 millions de dollars, R.E.M. vient de renouveler son contrat avec Warner. Le destin sembla pourtant s'acharner sur eux l'an dernier. Michael Stipe, le chanteur, et Mike Mills, le bassiste, durent subir une opération chirurgicale. Le batteur, Bill Berry, fut victime d'une attaque cérébrale. Soudé depuis plus sans doute pas survécu à sa mort. Mais, deux mois plus tard, le groupe repartait sur les routes. Dans leur loge, aux répétitions, sur scène ou en studio, ils ont enregistré des morceaux improvisés. New Adventures in Hi-Fi rassemble soixante-cinq minutes de ces ses-

Si cette profusion ne fait pas toujours le tri entre l'essentiel et le dispensable, ces chansons constituent pourtant un ensemble chaleureux. Monster, leur disque précédent, avait l'allure d'une cassure brutale : pour la première fois, on n'éprouvait pas la nécessité de réécouter un disque de R.E.M. New Adventures renoue avec des constructions au charme lancinant. Enfantés avec trop de facilité, des titres comme *Wate Up* Bomb, Undertow, Departure on Low Desert sont collés au soi par un chant sans inspiration et une guitare basiquement rock. Le reste du temps, R.E.M. retrouve

la forme la plus moderne du jazz,

au style be-bop ... » Ainsi parle

Maurice Cullaz alors que Miles

Davis lance Riftide. On est en mai

1949, salle Pleyel. Né aux Etats-

Unis durant les années de guerre,

le bop arrive en France. Les An-

de la musique américaine depuis guinze ans. Peter Buck tallie des riffs et tisse des arpèges qui doivent beaucoup à des racines country et garage-rock. Il a le don d'en extirper des accroches mélodiques simples et entétantes. Michael Stipe tournoie au-dessus de ses partenaires, poète de la désillusion, prédicateur dylamélancolle teintée d'autodérision. Epaulé par l'éternel contre-chant ténor de son bassiste, il signe des titres -New Test Leper, Bittersweet Me, So Fast So Numb - de facture classique, mais se risque anssi en territoire incommu. Dams How The West Was Won And Where It Got Us, le groupe s'aventure du côté des univers détracués des films de David Lynch. Leave étire pendant sept minutes un thème romantique sur fond de sonnerie d'alarme. L'instrumental décharné Zither valse avec les fantômes. Par trois fois, R.E.M. atteint la pureté dans le dépouillement : Electrolite déambule avec grâce, Be Mine se brise avec une émouvante retenue, et E-Bow The Letter permet à Stipe de réaliser un de ses rêves, chanter avec Patti Smith.

\* 1 CD WEA 9362-46436-2.

Les caves sont enfumées, Juliette

EDDY MITCHELL Il y eut le rock, il y eut Couleur

menthe à l'eau. Il y eut Ménilmontant, il y eut le Far-West. P'tit Claude est devenu Eddy, Eddy s'affiche aujourd'hui sous son nom d'homme respectable, Mr. Eddy. En face du disque compact, Mr. Eddy n'a pas résisté à l'envie d'ajouter un vinyle (en édition limitée), étiqueté à la ma-

nière de His Master Voice. C'est beau! Les douze chansons de Mr. Eddy sont néonostalgiques, parcourues des musiques que le chanteur affectionne : le rock, la country, le fimit. Tout Eddy, sans changement, avec une touche de Norman Rockwell, des mecs abandonnés, des dames senles, et une salve contre les drogues, la télé ou \*1 CD Polydor 533 176-2

Né vraisemblablement au début du siècle au Cap-Vert, le funana, musique et danse de paysans, se jone à l'accordéon, accompagné d'un ferrino, une comière métallique raciée avec un bout de fer. Très prisé par la population marginalisée descendante des marrons, le funana a été interdit par les colons portugais, puis a subi le mépris de la bourgeoisie cap-verdienne. Découvert en France il y a trois ans au festival Nuits de nacre, à Tulle, Grégorio Vaz, surnommé Kodé di Dona (« le Cadet de la dame »), garde-forestier âgé de cinquante-six ans, est considéré comme le père spirituel du genre. Ses compositions ont inspiré de nombreux jeunes musiciens de l'archipel. Il chante l'exil, l'attente ou l'amour, version érotique et coquine plutôt que romantique.



Sur le plateau de "Droit d'auteurs", des écrivains rencontrent leurs lecteurs.

Samedi à 18h00 sur La Cinquième,



Laurent Fabius rencontre Jean-Pièrre l'ernant.

La Cinquième On en apprend tous les jours

والمراج المتعام تتعاير

★1 CD Ocora C 5601-00,

Le rendez-vous annuel des militants du PCF est aussi un rassemblement festif et populaire

of the second

de L'Humanité, seul change le prix, modeste, symbolique même, du billet d'entrée. Et encore, il n'a pas suivi l'inflation et les augmentations des coûts de production des spectacles. Sinon, grande roue, baraques à frites, concerts et animations côtoient sans problème les lieux de débats, toujours passionnés, d'un rassemblement festif et populaire qui est aussi un temps fort de la vie politique. Entre deux concerts, on ira toujours faire un tour au Village international pour prendre le pouls de l'idée communiste dans le

D'ANNÉE en année, à la Fête



REGION

Une sélection musique,

MUSIQUE CLASSIQUE

PESTIVAL DE L'ABBAYE

De 60 F à 300 F.

20 h 30, le 14.

20 h 30, le 20.

**ARBOIS** 

85. 50 F.

BELFORT

BESANCON

Solistes de Lyon

85. De 130 F à 200 F.

BOURG-EN-BRESSE

CHANCELADE

Concerto Italiano

BOURDELLES

Concerto Italiano

danse, théâtre et art en région

A l'abbaye d'Ambronay, du 13 sep-tembre au 6 octobre. Tél.: 74-35-08-70.

Les Talens lyriques Haendel: Bellet, Motet, Rameau: Ou-

vertures. Mozart : Exsultate, Jubilate. Sandrine Pian (soprano), Christophe

Rononcini: Stabat Mater, Sinfonia

nos 3 et 4. Scarlatti : Infirmata vulnera-ta. Rossana Bertini (soprano), Claudio

Cavina (alto), Sandro Naglia (ténor), Sergio Foresti (basse), Rinaldo Alessan-drini (direction).

Dominique de Williencourt (violon-celle), Emile Nacumoff (piano).

piano op. 120 m² 2. Brahms : Sonates pour violoncelle et piano op. 78 et 99. Eglise Saint-Just, 39 Arbois. 16 heures,

Œuvres de Bernstein, Gregson, Got-

kowski, Chostakovitch et Horowitz.

Salle de la Prairie, 25 Baume-les-

Dames. 17 heures, le 15. Tel.: 81-82-82-

Chœur du New College Oxford Œuvres de Taverner. Tallis. Gibbons.

Tomkins. Byrd, Edward Higginbottom

(direction). Cathédrale, 60 Beauvais. 20 h 30, le 20.

Dvorak: Quatuor à cordes op. 96

« Américain ». Schubert : Quatuor à

cordes « La Jeune Fille et la Mort». Théâtre Granit, 1, faubourg de Mont-béliard, 90 Belfort. 20 h 30, le 14. Tél. :

Bruckner: Motets, Schumann: Le Pèle-

rinage de la rose. Noël Lee (plano), Ber-

nard Tétu (direction). Opéra-Théâtre, place du Théâtre, 25 Besançon. 20 h 30, le 14. Tél. : 81-82-82-

Pierra Hantaï (davecin) Bach : Variations Goldberg BWV 988, Château, 24 Bourdeilles. 22 h 45, le 20. Tél. : 56-48-58-54, 150 f.

de Lully. Sophie Daneman (Akceste), Jé-

rôme Carréss (Alcide), Guy de Mey (Ad-

mète), Isabelle Desrochers (Céphise), La

Grande Ecurie et la Chambre du roy,

Théâtre municipal, 11, place de la Gre-nette, 01 Bourg-en-Bresse. 15 h 30, le 15. Tél. : 74-45-33-24. De 60 F à 200 F.

Christophe Galland (mise an scene).

in-Claude Malgoire (direction),

81-82-82-85. De 104 F à 130 F.

T&L : 22-97-37-49. De 90 F à 130 F.

le 14. Tél. : 81-82-82-85. 130 F.

BAHMEL ECDAMPS

Orchestre d'harmonie

Martin Lebel (direction).

monde. Au programme entre la Grande Scène et différents espaces: Miossec, Positive Black Soul, Jimmy Cliff, Morphine, les Femmouzes T. au rayon rap rock reggae; le jazz y aura une bonne place, avec Jef Sicard, Sylvain Kassap, Henri Texier, Jean-Marc Padovani, Sylvain Beuf; la chanson avec Alan Stivell, Maxime Le Forestier, Catherine Ribeiro...

\* Parc paysager de La Courneuve, Seine-Saint-Denis, les 13. 14 et 15. Nombreuses liaisons RER, bus et métro. Entrée: 50 F pour les trois jours, gratuit pour les moins de douze ans.

### **UNE SOIRÉE À PARIS**

Spectacles de chants, musiques et danses de la Chine ancienne Le Han Tang Yue Fu est un ensemble de musiciens, chanteurs et danseurs de Taiwan qui cultivent l'une des plus anciennes traditions musicales et théâtrales qui soient. Les chants et la chorégraphie de cet ensemble sont empruntés au Théâtre du Jardin des Poiriers, gente d'opéra créé par l'empereur Tang Hsuan-Zong (712-756), qui reprenait une tradition musicale dejà fort ancienne au VIII<sup>e</sup> siècle, celle de la Ching-yue. Taipeh, 78, rue de l'Université, Paris 7e. Solférino. 19 heures, les 13 et

Centre culturel et d'information de 14 septembre. Tel.: 44-39-88-64. Xavier Gagnepain (violoncelle), Abdel Rahman El-Bacha (piano). Le pianiste est réputé pour la précision de son jeu et son refus de l'esbroufe, le violoncelliste est beaucoup moins connu, mais leur duo ne peut être que la résultante d'une parfaite complicité. Leur programme propose quatre opus rarement associés au sein d'un même envie d'ailer les écouter. Beethoven : Sonates pour violoncelle et piano op. 102. Chopin : Sonate pour violoncelle et piano. Webern : Petites Pièces pour violancelle et piano. Sceaux (92). Orangerie, parc de

Sceaux. Me Bourg-la Reine. 17 h 30. le 14. Tel. : 46-61-00-66. De 95 F à 135 R. David Fenech Eugene Chadbourne

Engene Chadbourne, guitariste, banjoiste, humoriste, « historien » des sons de l'Amérique et expérimentateur révéré, rencontre David Fenech, hil aussi guitariste peu commun qui transforme des jouets en instruments. Au-delà de la fantaisie, la musique reste leur priorité. Montreuil (93). Instants chavirés, 7, rue Richard-Lenoir. 20 h 30, le 14. Tel.: 42-87-25-91. De 40 F à 80 F. Summy Murray Quartet Une porte, une cour, un arbre ; au

fond de la cour encore une porte; derrière, quelques mètres carrés, un bar de fortune, une scène, des sièges. Des jazzmen noirs américains jouent souvent dans ce « chib » du quartier Barbès. Ainsi Summy Murray, extraordinaire batteur à l'allure de géant débonnaire dont le jeu a bouleversé l'histoire du jazz dans les années 60. Sunny Murray a înspiré peu de batteurs. Tant pis pour eux. Evan Parker, le saxophoniste britannique, devrait le rejoindre pour ces concerts. Studio des Islettes, 10, rue des Islettes,

Paris 18. M Barbes-Rochechovart. 19 heures, les 14 et 15. T&L : 42-58-63-

Œuvres de Castello, Marini, Farina, Le-grenzi, Tuma, Benda et Rinaldo. Alessandrini (direction). Abbaye, 24 Chancelade. 20 h 15, le 14. Tel.: 56-48-58-54, De 110 F à 140 F. Rineido Alessandrini (clavacin) Œuvres de Facoli, Merula, Storaca, Va-lente, Rossi, Frescobaldi, Picchi, Scarlat-

Abbaye, 24 Chancelade. 12 heures, le 15. 250 F. Concerto Italiano Banchieri : Il festino del giovedi grasso.

Monteverdi : Madrigaux, Rinaldo Alessandrini (direction). Abbaye, 24 Chancelade. 16 heures, le 15, 250 F. DOLE

Ensemble vocal et instrumental de Bach : Messe BWV 232. Véronica Canpecui : messe awv 252. veronica Can-gémi (soprano), Bernarda Fink (mezzo-soprano), Markus Schafer (ténor), Mar-cos Fink (baryton), Michel Corboz (di-Basilique Notre-Dame, 39 Dole.

20 h 30, le 20. Tél. : 81-82-82-85. De 130 Fà 250 F. Philharmonique de Lorraine Berlioz : *Rob Roy, ouverture*. Tchalkov-

ski: Concerto pour plano et orchestre op. 23. Beethoven: Symphonie ₱ 5. Robert Léonardy (piano), Jacques Houtmann (direction). Arsenal, evenue Ney, 57 Metz. 20 h 30, les 19 et 20. Tél. : 87-66-67-67. De 80 F à

SAINT-JEAN-DE-CÔLE Ensemble vocal Sagitarius
Schütz: Les Psaumes du roi David.
Chœur d'enfants de la maîtrise de Paris, Les Sacqueboutiers de Toulouse, En-semble Instrumental Variation, Michel

Ealise, 24 Saint-Jean-de-Côle, 20 h 15, le 20. Tél. : 56-48-58-54. De 110 F à 140 F. SAINT-LEU-D'ESSERENT Collegium Vocale de Gand

235. Vasilika Jezovzek (soprano), Andreas Scholl (alto), James Taylor (té-nor), Peter Kooy (basse), Philippe Her-reweghe (direction). Abbatiale, 60 Saint-Leu-d'Esserent.

20 h 30, le 14. Tél. : 22-97-37-49. De 90 F à 130 F. SOISSONS Ensemble William Byrd

Œuvres de Brumel, Des Prés, Ockeg-hem, Gabrieli, Lassus et Striggio. Graham O'Reilly (direction). Cathédrale, 02 Soissons. 20 h 30, le 19. Tél.: 22-97-37-49. De 90 F à 130 F.

Ensemble Court-Circuit Hurei: Pour Luigi. Grisey: Les Espaces acoustiques, 1º partie. Gérard Caussé (alto), Pierre-André Valade (direction). Auditorium France 3 Alsace, 3, place de Bordeaux, 67 Strasbourg. 18 heures, le 20. Tél. : 88-21-02-02. 90 F. Orchestre de l'Opéra

de Francfort Webern: J. S. Bach: Fuga. Grisey: L'icône paradoxale, création, Les És-paces acoustiques, 2º partie. Sonja Theodoridou (soprano), Lani Poulson (mezzo-soprano), Sylvain Cambreling

Palais de la musique et des congrès. place de Bordeaux, 67 Strasbourg. 20 heures, le 20. Tél. : 88-52-18-45. 90 F.

Gustav Mahler JugendOrchester Scheidt: Battle Suite. Bartok: Divertimento pour orchestre à cordes. Dvo-rak : Sérénade op. 44. Bozza : Suite française. Basilique Saint-Sernin, 31 Toulouse.

20 h 30, le 20. Tél. : 63-49-48-80. De 80 Fà 100 F

DANSE

LE TEMPS D'ALMER »

À BIARRITZ Compagnie A fleur de peau (Denise Namura, Michael Bugdahn: 4 Quarts), 21 heures, le 16. Compagnie Nats Nus (Toni Mira: Bolero), 21 heures, le 17. Compagnie Imcrepacion (Montsé Sanchez. Ramon Baesa: Wad Ras), 21 heures, le 18. Compagnie Meaari (Geneviève Sorin : Portrait), 21 heures,

Casino de 64 Biarritz. Tél. : 59-22-20-21. De 30 F à 60 F.

THÉÂTRE

PLACE AU THÉÂTRE

Ne touchez pas à Molière d'après Molière, mise en scène du Footsbarn Travelling Theatre, avec Agnieska Bihel, Christophe Bihel, Paddy Fletcher, Keis Hayter, Paddy Hayter,

Shaji Karyat, Heinzi Lorenzen, Sasha Milton-Vine, Agathe Olivier-Rigot, An-toine Rigot, Carl Schlosser, Liza Spenz et Severn Thompson. Spectacle en plein air dans chacune des rilles. Durée : 2 h 20. Tél. : 79-85-55-43. Entrée libre. Bourg-Saint-Maurice, 19 heures, le 15. Beaufort-sur-Doron, 19 heures, le 17. Saint-Michel-de-Mau-

d'Albigny, 19 heures, le 18. Tabataba de Brigitte Foray, avec Nicolas Dogué et Christophe Ratandra.

rienne, 19 heures, le 14. Saint-Pierre-

Spectacle en pieln air dans chacune des villes. Durée : 0 h 20. Tél. : 79-37-70-88. Entrée libre, Frontenex, 15 h 15, le 16. Modane, 20 h 30, le 17. La Rochette, 18 h 30, le 18. Moûtiers, 15 heures, le 19. Ruffieux, 15 heures, le 15. Saint-Pierre-de-Curtille, 17 h 30, le 14. Ugine, 12 heures, le 20.

CHARTRES Une journée particulière d'Ettore Scola, mise en scène d'Emma-nuel Ray, avec Catherine Depont, Antoine Marneur, Sandra Ressort, Pascale Fournier, Félicie Pichot, Jean-François Maisons, Nicolas Pichot et Mathleu Ge-

Collégiale Saint-André, rue Saint-André, 28 Chartres. 18 h 45 et 21 h 30, les 14 et 15. Tél.: 37-36-31-58. Durée: 2 heures. 40 F\* et 70 F. Dernières. LYON

L'Amante anglaise de Marguerite Duras, mise en scène de Michel Raskine, avec Marief Guittier, Guy Naigeon et Michel Raskine. Théâtre le Point-du-Jour, 7, rue des Aqueducs, 69 Lyon. 19 h 30, le 19; 20 h 30, les 20, 30 septembre, 1= octobre ; 17 heures et 20 h 30, le 21. Tel. : 78-36-67-67. Durée : 1 h 25. 80 f\* et

100 F. Jusqu'au 30 octobre. RAMONVILLE-SAINT-AGNE Bish, Bash, Bosh de et par la compagnie Hazzard. Dojo de Karben, 31 Ramonville-Saint-Agne. 21 heures, le 20; 22 h 30, le 21. Tél.: 61-73-00-48. Durée: 0 h 45. En-

trée Ilbre. Le Muséum des contes de fées de et par l'illustre Famille Burattini.

Terrain de boules, place Jaurès, 31 Ra-monville-Saint-Agne. Spectacle présen-té en boucle de 18 h 30 à 22 h 30, le 20 ; de 16 h 30 à 23 heures, le 21. Tél. : 61-73-00-48. Durée : 0 h 30. 15 f. Ne touchez pas à Molière

Ne tosichez pas a Moliere
d'après Molière, mise en scène du
Footsbarn Travelling Theatre, avec
Agnieska Bihel, Christophe Bihel, Paddy Fletcher, Keis Hayter, Paddy Hayter,
Shaji Karyat, Heinzi Lorenzen, Sasha
Milton-Vine, Agathe Olivier-Rigot, Anmaine Riese, Cal Schlosser, Liza Spent toine Rigot, Carl Schlosser, Liza Spenz

Parc de l'ASEI, 31 Ramonville-Saint-Agne. 20 heures, les 20 et 21. Tél. : 61-73-00-48. Durée : 2 h 20. 60 F.

/3-00-46. Durée : 2 1720. 00 1. Le P'tit Bai perdu de et par les Triplex. Place Picasso, 31 Remonville-Saint-Agne. 20 h 30, le 20. Tél. : 61-73-00-48. Durée : 0 h 45. Entrée libre. The Spurting Man de et par Avanti Display. Place de la Mairie, 31 Rai

riace de la matrie, 31 hattorivine-seint-Agne. 19 heures et 22 h 15, le 20; 23 heures, le 21. Tél.: 61-73-00-48. Du-rée: 0 h 20. Entrée libre. SAINT-ÉTIENNE

La Médèe de Saint-Médard d'Anca Visdei, mise en scène de Jacques Echantillon, avec Arlette Allain, Paul Charieras et Jean-Pierre Laurent. Théâtre René-Lesage, 7, avenue Emile-Loubet, 42 Saint-Etienne. 20 h 30, les 14, 18, 20 ; 19 h 30, les 16, 17, 19. Tél. : 77-32-79-26. Durée : 0 h 50. 70 F. STRASBOURG

d'après les meilleurs éditoriaux du théâtre public ces dernières années, mise en scène d'Olivier Py, avec Jean-

Damien Barbin. Le Maillon-Théâtre Germain-Muller, 13, place André-Maurois, 67 Stras-bourg. 20 heures, du 17 au 19. Tél. : 88-27-61-81. Durée : 1 heure. De 35 F° à 120 F.

ALBI

Musée Toulouse-Lautrec, palais de la Berbie, 81 Albi. Tel.: 63-49-48-70. De 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Jusqu'au 29 septembre. 20 F.

Christian Bonnefol Musée bibliothèque Pierre André-Be-

noît, 52, montée des Lauriers, Roche-belle, 30 Alès. Tél. : 56-86-98-69. De 12 heures à 19 heures. Fermé lundi et mardi. Jusqu'au 29 septembre. 20 F.

La Russie romantique : peintures et sins du Musée de Tver Musée de Picardie, 48, rue de la Répu-blique, 80 Amiens. Tél. : 22-91-36-44. De 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 3 no-

vembre. 20 F; exposition + musée : ANGERS Anthony Caro Musée des beaux-erts, 10, rue du Mu-sée, 49 Angers. Tél. : 41-88-64-65. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à

18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 26 octobre, 10 F. 1946, l'art de la reconstruction Musée Picasso, château Grimaidi, place

Mariéjol, 06 Antibes. Tél.: 92-90-54-20. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Fermé lundi, Jusqu'au 30 septembre. 20 F. ARLES Riera | Arago

Fondation Vincent-Van-Gogh, palais de Luppe, 26, rond-point des Arènes, 13 Aries. Tél.: 90-49-94-04. De 10 heures à 19 heures. Jusqu'au 30 sep-

BEAUMONT-DU-LAC Michel Paysant, Marie Sester

Centre d'art contemporain de Vassi-vière, ile de Vassivière, 87 Beaumontdu-Lac. Tél.: 55-69-27-27. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 22 septembre.

Jacoveline Salmon Centre d'art contemporain de Vassivière, petit théâtre, île de Vassivière, 87 Beaumont-du-Lac. Tél. : 55-69-27-27. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 22 septembre, 15 f.

Centre d'art contemporain de Vassivière, île de Vassivière, 87 Beaumont-du-Lac, Tél.: 55-69-27-27. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 22 septembre.

BORDEAUX

Annette Messager CAPC-Musée d'art contemporain-Entrepôt, 7, rue Ferrère, 33 Bordeaux. Tél. : 56-44-16-35. De 12 heures à 19 heures ; mercredi jusqu'à 22 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 29 septembre.

CAPC-Musée d'art contemporain, galerie ouest, 7, rue Ferrère, 33 Bordeaux. Tél.: 56-44-16-35. De 12 heures à 19 heures; mercredi jusqu'à 22 heures.

CAMBRAI Suzanne Valadon (1865-1938) Musée municipal, 15, rue de l'Epée, 59 Cambrai. Tél.: 27-82-27-90. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Fermé lundi, mardi. Jus-qu'au 1ª décembre. 20 f. CHARTRES

Pinchus Krémegne Musée des beaux-arts, 29, cloître Notre-Dame, 28 Chartres. Tél.: 37-36-41-39. De 10 heures à 18 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 6 novembre, 20 f.

Ecuries de Saint-Hugues, Centre d'art contemporain, 71 Cluny. Tél. : 85-59-10-96. De 10 heures à 12 heures et de 14 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 12 no-

COGNAC Variations, op. 96 Musée municipal, 48, boulevard Denfert-Rochereau, 16 Cognac. Tél. : 45-32-07-25. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 4 novembre. 12 F. COLMAR

Otto Dix et les maîtres anciens Musée d'Unterlinden, 1, rue d'Unterlinden, 58 Colmar. Tél.: 89-20-15-50. De 9 heures à 18 heures. Jusqu'au 1ª décembre 30 E

EYMOUTTERS Botchio : sculptures du Bênin, Afrique Espace Paul-Rebeyrolle, route de Nedde, 87 Eymoutiers. Tel.: 55-69-58-88. De 10 heures à 19 heures. Jusqu'au

Hans Hartung Le Capitou-Centre d'art contemporain,

Tél.: 94-40-76-30. De 14 heures à 19 heures. Fermė lundi. Jusqu'au 30 septembre. Entrée libre.

HARCOURT Rodney Graham:

camera obscura mobile Arboretum du domaine d'Harcourt, 27 Harcourt, Tél.: 35-88-68-22, De 14 heures à 18 heures, Fermé dimanche. Jusqu'au 15 novembre. 25 F.

ran re-mung Centre culturei Pomei, place de Ver-dun, 63 Issoire. Tél.: 73-89-07-17. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 15 octobre. 10 F. LECTOURE

L'Eté photographique

de Lectoure Centre photographique, 5, rue Sainte-Claire, 32 Lectoure. Tél.: 62-68-83-72. De 15 heures à 19 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 27 septembre. 10 F, forfait 4 expositions: 30 F.

MARSEILLE Arman et l'art africain Centre de la Vieille-Charité, 2, rue de la Charité, 13 Marseille. Tél. : 91-56-28-38. De 11 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jusqu'au 30 octobre. 20 F.

L'Art au corps Musée d'art contemporain, galeries contemporaines, 69, avenue d'Haifa, 13 Marseille. Tél.: 91-25-01-07. De

11 heures à 18 heures. Fermé lundi. Jus-qu'au 15 octobre. 15 fi

La Cour d'or, Musée de Metz, 2, rue du Haut-Poirier, 57 Metz. Tél.: 87-75-10-18. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 27 oc-tobre. 30 F, entrée gratuite : mercredi et dimanche matin. MEYMAC

Garouste/Garouste et Bonetti Abbaye Saint-André, centre d'art contemporain, 19 Meymac, Tél.: 55-95-23-30. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 6 octobre. 25 f.

Panorames, 1981-1996, la collection du

RAC Bretagne Musée des Jacobins, place des Jacobins, 29 Moriaix. Tél.: 98-88-68-88. De 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, Jusqu'au 11 novembre. 25 F. MOUANS-SARTOUX

Condamnés à la liberté Espace de l'art concret, château, 06 Mouans-Sartoux. Tél.: 93-75-71-50. De 11 heures à 19 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 10 novembre. 15 F.

Bruno Carbonnet : le buisson

Musée historique lorrain-Chapelle des Cordeliers, 64, Grande-Rue, 54 Nancy. Tél.: 83-32-18-74. De 10 heures à 18 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 30 septembre. Entrée libre.

Pascai Convert Villa Arson, 20, avenue Stephen-Liégeard, 05 Nice. Tél.: 92-07-73-80. De 13 heures à 19 heures. Jusqu'au 6 octobre. Entrée libre.

Musée Matisse, 164, avenue des Arènes-de-Cimiez, 06 Nice. Tèl. : 93-53-40-53. De 10 heures à 18 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 27 octobre. 25 F. ORNANS

Courbet, l'amour Musée Gustave-Courbet, place Robert-Fernier, 25 Ornans. Tél.: 81-62-23-30. De 10 heures à 18 heures. Jusqu'au 27 octobre, 40 E PONT-AVEN

Emile Schuffenecker, 1851-1934 Musée municipal, place de l'Hôtel-de-Ville, 29 Pont-Aven. Tél.: 98-06-14-43. De 10 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures. Jusqu'au 30 septembre. 25 F. ROCHECHOUART Propositions : Félix Gonzales-Torres,

Douglas Gordon, Fabrice Hybert Musée départemental d'art contemporain, cháteau, 87 Rochechouart. Tél.: 55-03-77-77. De 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures. Fermé mardi. Jusqu'au 6 octobre. 15 F.

ROLLEN Modigliani, dessins de la collection Paul Alexandre Musée des beaux-arts, square Verdrei, 76 Rouen, Tél.: 35-71-28-40. De 10 heures à 18 heures. Visites com-mentées samedi à 15 heures. Fermé

mardi. Jusqu'au 14 octobre. 35 F. SAINT-PAUL-DE-VENCE Germaine Richier Fondation Maeght, 06 Saint-Paul-de-Vence, Tél.: 93-32-81-63, De 10 heures

à 19 heures. Jusqu'au 30 septembre. SAINT-SAVIN Création de Georges Rousse

Centre international d'art mural-ab-baye, 86 Saint-Savin. Tèl.: 49-48-66-22. De 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30. Jusqu'au 11 novembre. 30 F. SÈTE Bernar Venet : droites

et accidents Espace Fortant-de-France, 278, avenue du Maréchal·Juin, 34 Sète, Tél.: 67-46-70-23. De 10 heures à 12 heures et de

dimanche. Jusqu'au 30 septembre. Robert Morris Centre d'art contemporain, hameau du

Lac, 11 Sigean. Tél.: 68-48-83-62. De 15 heures à 19 heures. Jusqu'au 29 septembre. 20 F. TANLAY

Hommage à Denise Colomb. de Montparnasse à Saint-Germaindes-Prés

Centre d'art contemporain, château, 89 Tanlay. Tél.: 86-75-76-33. De 11 heures à 19 heures. Jusqu'au 20 oc-TOULOUSE

Civilisations du soleil Musée des Augustins, 21, rue de Metz, 31 Toulouse. Tél.: 61-22-21-82. De 10 heures à 19 heures; noctume mercredi jusqu'à 21 heures. Fermé mardi. Du 18 septembre au 16 décembre. 25 F. (\*) Tarifs réduits.

CINÉMA NOUVEAUX FILMS

OU HOUSE

 $g_{\rm e} = 1.3^{\rm o}$ 

BIENVENUE DANS L'ÂGE INGRAT BIENVENUE DANS L'ÂGE INGRAT
Film américain de Todd Solondz, avec
Heather Matarazzo, Brendan Sexton Ir., Daris Kalinina, Matthew Faber,
Angela Pietropinto, Bill Buell (1 h 27).
VO: UGC Ciné-cité les Halles, dolby,
Ir: UGC Odéon, dolby, 6r: UGC Rotonde, dolby, 6r: 14-Juillet Bastille,
dolby, 1r (43-57-90-81); Gaumont
Grand Ecran Italie, dolby, 13r (45-8077-00; réservation: 40-30-20-10); Pathé Wepler, dolby, 18r (réservation:
40-30-20-10].

40-30-20-10). VF : Le Balzac, & (45-61-10-60). LES DIABLES, LES DIABLES Film polonais de Dorota Kedziezarwska, avec Justyna Gemny, Pawel Chwodoruk, Grzegro Karabin, Monika Niemczyk, Danuta Szafiarska, Krzysz-tof Plewka (1 h 26). VO: L'Entrepôt, 14º (45-43-41-63).

Film trançais d'Olivier Schatzky, avec Vincent Cassel, Caroline Ceilier, Jear-Pierre Marielle, Caspar Salmon, San-drine Le Berre, Sabine Destailleur († h 32). UGC Cinécité les Halles, 1=; 14-Juillet Hautefeuille, 6 (46-33-79-38); UGC Montparnasse, 6; Gaumont Am-UGC Montparnasse, 6°; Gaumont Ambassade, 8° (43-59-19-08; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Opéra Français, 9° (47-70-33-88; réservation: 40-30-20-10); 14-Juillet Bastille, 11° (43-57-90-81); UGC Gobelins, 13°; Gaumont Parnasse, 14° (réservation: 40-30-20-10); Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50; réservation: 40-30-20-10); 14-Juillet Beaugrenelle. 19° (45-75-79-79); Pathé

Wepler, dolby, 18\* (réservation: 40-30-20-10); Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96; réservation: 40-30-20-10). Film susse d'Alain Tanner, avec Karin Viard, Jean-Quentin Châtelain, Cécile Tarmer, Antoine Basler, Robert Bouvier (1 h 54).

Beaugrenelle, 15 (45-75-79-79) ; Pathé

UGC Ciné cité les Hailes, 1º : Reflet Mé-

Italia, dolby, 13° (45-80-77-00; réservation: 40-30-20-10); 14-Juillet Beaugrenelle, dolby, 15° (45-75-79-79).

VF: Rex, dolby, 2° (39-17-10-00); Paramount Opéra, dolby, 9° (47-42-56-31; réservation: 40-30-20-10); UGC Lyon Bastille, 12°; UGC Gobelins, 13°; Gaumont Alésia, dolby, 14° (43-27-84-50; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Paramases dolby, 14° (réservation: 40-30-20-10); Parnasse, doiby, 14 (réservation : 40-30-20-10) ; Gaumont Convention, doisu-zu-tu); Gaumon; convention, sol-by, 15 (48-28-42-27; réservation: 40-30-20-10); Pathé Wepler, dolby, 18 (ré-servation: 40-30-20-10); Le Gambetta, dolby, 20 (46-36-10-96; réservation: 40-30-20-10).

TIN CUP Film américain de Ron Shelton, avec Kevin Costner, Rene Russo, Cheech Ma-rin, Don Johnson, Linda Hart, Dennis

40-30-20-10); UGC Lyon Bastille, dolby, 12°; UGC Gobelins, dolby, 13°; Gaumont Parmasse, dolby, 14° (réservation: 40-30-20-10); Mistral, dolby, 14° (39-17-10-00; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Convention, dolby, 15° (48-28-42-27; réservation: 40-30-20-10); Pathé Wepler, dolby, 18° (réservation: 40-30-20-10). LES VICTIMES Film français de Patrick Grandperret.

LES VICTIMES Film français de Patrick Grandperret, avec Vincent Lindon, Jacques Duront, Karin Viard, Florence Thomassin, Gerard Darmon, Cathy Capvert (1 h 34). Gaumont les Halles, doity, 1e (40-39-99-40; réservation: 40-30-20-10); Rex, dolby, 2e (39-17-10-00); 14-Juillet Odéon, dolby, 6e (43-25-59-83; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Ambassade, dolby, 8e (43-59-19-08; réservation: 40-30-20-10); George-V, dolby, 8e; Gaumont Opéra Français, dolby, 9e (47-70-33-88; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Gobelins Fauvette, dolby, 13e (47-07-55-88; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Alésia, dolby, 14e (43-27-84-50; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Parnasse, dolby, 14e (réservation: 40-30-20-10); Gaumont Convention, dolby, 15e (48-28-42-27; réservation: 40-30-20-10); UGC Maillot, 17e; Le Gambetta, dolby, 20 (46-36-10-96; réservation: 40-30-20-10).

Burkley (2 h 15). VO: UGC Ciné-cité les Halles, dolby, VO: UGC Ciné-cité les Halles, dolby, 1°; UGC Danton, dolby, 6°; Gaumont Marignan, dolby, 8° (réservation: 40-30-20-10); UGC Normandie, dolby, 8°; UGC Opéra, dolby, 13° (47-07-55-88; réservation: 40-30-20-10); Gaumont Kinopanorama, dolby, 15° (réservation: 40-30-20-10); UGC Maillot, 17° VF: Rex, dolby, 2° (39-17-10-00); UGC Montpamasse, dolby, 6°; Saint-Lazare-Pasquier, dolby, 8° (43-87-35-43; réservation: 40-30-20-10); Paramount Opéra, dolby, 9° (47-42-56-31; réservation: 40-30-20-10); Les Nation, dolby, 12° (43-43-04-67; réservation: 40-30-20-10); UGC Gobelins, dolby, 13°; Gaumont UGC UGC Bastille, dolby, 12°; UGC Gobelins, dolby, 13°; Gaumont Marignan, 13°; Gaumont Marignan, 13°; Gaumont UGC UGC UGC Bastille, dolby, 12°; UGC Gobelins, dolby, 13°; Gaumont Marignan, 13°; Gaumont Mari

avec Vincent Lindon, Jacques Dutronc, Karin Viard, Florence Thomassin, Gé-

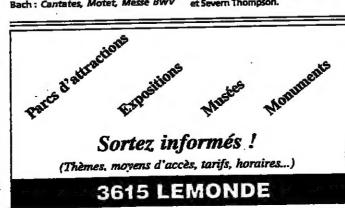



USC Cinè cité les Halles, 1"; Reflet Médicis, saffe Louis-Jouvet, dolby, 5" (43-54-42-34); Elysées Lincoln, 8" (43-59-36-14; réservation: 40-30-20-10); Majestic Bastille, dolby, 11" (47-00-02-48; réservation: 40-30-20-10); Sept Parnassiens, 14" (43-20-32-20); réservation: 40-30-20-10) tion : 40-30-20-10). MES DOUBLES, MA FEMME ET MOI

MISS DOUBLES, MA FEMME ET MO!
Film américain de Harold Ramis, avec
Michael Keaton, Andie MacDowell,
Zack Duhame, Katie Schlossberg, Harris Yulin, Richard Masur (1 h 50).
VO: Gaumont les Halles, dolby, 1" (4039-99-40: réservation: 40-30-20-10);
Gaumont Opéra Impérial, dolby, 2"
(47-70-33-88: réservation: 40-30-2010); UGC Odéon, dolby, 6"; UGC
Montparmasse, 6"; UGC Champs-Elysées, dolby, 8"; Gaumont Grand Ecran

هكذامن الإمل



LE QUOTIDIEN Charente-Maritime, filiale de La Charente libre, va cesser sa parution, a annoncé, jeudi 12 septembre, la direction du journal. Le dernier numéro de ce départemental devrait paraître samedi. Avec 2 732 exemplaires vendus en 1995 (contre plus de 3 000 exemplaires les années précédentes), et environ 2500 pour les premiers mois de 1996, l'équilibre financier du titre n'était pas assuré, selon la direction.

Les cinq journalistes, pour la plupart basés à La Rochelle, se verront offrir des possibilités de réinsertion dans le groupe Sud-Ouest, auquel appartient La Charente libre. Né aux débuts des années 90, de l'ancien quotidien La France. Charente-Maritime présentait plusieurs pages communes avec La Charente libre, mais une « une » et

des pages locales spécifiques. En 1994, La Charente libre avait concentré cette édition sur La Rochelle, afin de réduire les coûts, et de le transformer en quotidien de ville. Cette mesure avait permis de réduire les coûts et de ramener le déficit annuel à 500 000 francs. Mais la progression de la diffusion à La Rochelle n'a pas compensé les baisses dans le département et il n'y avait pas de perspective de re-

tour à l'équilibre. Sud-Ouest restera le seul quotidien de Charente-Maritime, où il diffuse environ 45 000 exemplaires. Cet arrêt participe de la stratégie de recentrage du groupe Sud-Ouest (Le Monde du 4 octobre 1995), et de sa volonté de réduire

# NRJ demande plus d'« équité » au CSA

Troisième réseau français, la station musicale souhaite le même traitement que RTL et Europe 1 de la part de l'instance de régulation

RÉGULIÈREMENT, Jean-Paul Baudecroux, PDG du réseau musical NR), se plaît à annoncer la mort des radios généralistes. Et ne perd pas une occasion de mettre en avant les recettes utilisées iors de la création de la station, en 1981 : une programmation musicale ajustée à ses auditeurs, une golle évohuant par petites touches, un son d'une qualité exemplaire, la proxi-

Cette ligne de conduite a permis à la radio commerciale (qui débuta en tant qu'associative) de gagner progressivement ses galons. En 1985. NRI est classée première radio FM. Deux ans plus tard, elle figure parmi les trois premières ra-dios commerciales françaises audios commerciales françaises aux côtés de RTL et d'Europe 1. En 1995, date et tournant dans l'histoire du média radio, elle dépasse

la station de la rue François-l". Devenue la troisième radio en France - derrière RTL (16,5 %) et France-inter (11,5 %) -, et largement en tête des autres réseaux musicaux, NRJ peut aussi s'afficher comme la première radio des moins de cinquante ans, cible chérie des annonceurs. Jean-Paul Baudecroux a donc atteint une de ses ambitions majeures, en illustrant sa thèse: l'avenir est aux musi-

Fort de cet acquis, NR) réclame du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) « une égalité de traitement » avec Europe 1, en matière de développement sur la FM. Le réseau musical estime qu'Europe 1 a désormais abandonné son statut de généraliste pour devenir une

France 3

13.40 La croisière s'amuse.

15.20 Les Enquêtes de Remington Steele.

Strie. Plume blanche:

pour un champion. Jeu

17.45 je passe à la télé.

18.48 Un livre, un jour.

20.35 Tout le sport.

20.50

21.50

FAUT

PAS RÊVER

THALASSA

lbo, une petite île isolée au

une femme qu'on dit un peu sorcière, utilise toutes les

large du Mozambique, Lubassi

de l'information

18.20 Orientions

14.30 Simon et Simon.

12.33 Journal. 13.32 Keno.

« radio thématique » (information et talk-show). Europe 1 doit donc, selon M. Baudecroux, rendre ses fréquences comme le stipule la ré-

elementation. NRJ attend aussi la réponse du CSA concernant la fusion des activités de Bertelsmann et celles de la Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion (CLT), qui, selon le PDG de NRJ, font passer les 340 fréquences de RTL, Fun et RTL 2, « sous contrôle a (Le Monde du 25 mai).

VERS UN RECOURS

Dans ce contexte de changement de format et de concentration, NRJ regrette de ne pouvoir développer son troisième réseau « Rire et chansons », à l'instar de RTL (avec RTL 2) et d'Europe I (avec RFM). « Nous voulons, plus d'équité de la part du CSA, explique Marc Pallain, directeur délégué de NRJ. D'un côté, on voit de grands groupes multimédias internationaux et nationaux autorisés à reprendre des centaines de fréquences ou à changer de format. De l'autre, on freine les radios locales souhaitant la franchise "Rire et chansons". » En cas d'absence de réponse du CSA sur ces deux thèmes, NRJ pourrait déposer un recours devant le conseil d'Etat.

Ces exigences vont de pair avec la poursuite des ambitions des dirigeants de la station. Mercredi 11 septembre, lors de sa présentation de la grille de rentrée, l'équipe de direction était d'ailleurs égale à elle-même: pleine d'assurance et un brin provocatrice. Le réseau qui a obtenu 11,1 % d'audience lors

Médiamétrie, veut atteindre « 12 % d'ici un an », selon Jean-Paul Baudecroux.

Max Guazzini, vice-président directeur général des programmes, a lancé à l'adresse des détracteurs du réseau: # Il ne suffit pas, comme l'affirment certains, d'enchaîner les disques pour réussir une radio musicale. Il faut beaucoup de travail, de recherche et de talent. Il est beaucoup plus facile de faire un programme racoleur à bon marché qu'une bonne musicale. »

NRJ a donc décidé de rester fidèle à son format : privilégier la musique, jouer la double carte de la continuité et de la jeunesse. En semaine, NRJ va se concentrer sur deux tranches-clés: le 6-9 heures (avec « Le Festivai Robles »), sur lequel la station cherche à atteindre le million d'auditeurs par quart d'heure moyen et le 16-19 heures (avec « Sam Z »), sorte de prime-time pour son public

NRI continue aussi de mettre l'accent sur la proximité. Trente journalistes donnent des informations locales dans les différentes stations du réseau, via des décro-chages ponctuant la grille (6 h 30, 8 h 30, 9 h 30, 12 h 30 et 13 h 30). Le week-end, la radio mise avant fout sur « la jeunesse », en testant de nouveaux talents. Pour Christophe Sabot, directeur de l'antenne : « C'est l'avenir du groupe que de continuer à former des anima-

Véronique Cauhané

# La Fusion Time Warner-Turner est définitivement autorisée

LE GROUPE américain Time Warner a annoncé, jeudi 12 sep-tembre, avoir obtenu le feu vert de la Commission fédérale du commerce (FCC) à son projet de rachat, pour près de 32,5 milliards de francs de Turner Broadcasting Systems (TBS), contrôlé par Ted Turner. La FCC a donné son aval au compromis négocié au mois de ... juillet par Time Warner et TBS avec Tele-Communications Inc (TCI), premier câblo-opérateur américain et l'un des principaux ac-

tionnaires de TBS (Le Monde du 24 juillet). Avant d'autoriser cette fusion, l'instance de régulation avait demandé à TCI, actionnaire à 21 % de TBS d'échanger cette participation contre 9 % du capital de Time Warner. En outre, la FCC avait exigé de TCI qu'il renonce à son droit de vote dans la nouvelle société. Avec cette approbation définitive, Time Warner-TBS devient

■ PUBLICITÉ: Alain de Pouzilhac, PDG d'Havas Advertising, premier groupe publicitaire français, et présent dans 63 pays d'Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie-Pacifique, réagit à l'entrée de Publicis dans l'agence canadienne BCP (Le Monde du 13 septembre). Il « souhaite que les deux groupes (Publicis et Havas Advertising) soient forts » à l'international: « La problématique de l'un est à l'opposé de celle de l'autre », souligne-t-il toutefois, \* Après son divorce avec True North, Publicis casse sa tirelize pour devenir international, et ce de manière sérieuse », en s'implantant davantage aux Etats-Unis. « Pour nous, qui sommes véritablement internationaux, il s'agit maintenant de se désendetter », estime le PDGd'Havas Advertising, qui juge que cet objectif sera atteint « d'ici à

de production (SFP) a rencontré pour la première fois, jeudi 12 septembre, Walter Butler, seul candidat déclaré à la reprise de l'entreprise. Les représentants des salariés lui ont déclaré s'opposer à « un projet industriel qui ne s'appule sur aucun opérateur solide ». et qui « n'est qu'un catalogue d'objectifs sans aucune consistence (...), un plan brutal de liquidation de près de 700 emplois ». Les Elus ont affirmé qu'ils «n'accepteront aucun projet qui ne prenne pas en compte les écrits du gouvernement et du personnel, notamment la pérennité de l'emploi permanent ». Ils ont demandé à Walter Butler de

■ Norbert Balit, directeur délégué à La Cinquième, a été nommédirecteur des antennes et des programmes de la chaîne. Il succède à Jean Mino, qui devrait devenir secrétaire général des programmes de France 3. Né en 1948, Norbert Balit a fait toute sa carrière dans l'audiovisuel. Il a été présentateur des journaux à France 3 et TF 1, rédacteur en chef à France 2, directeur de l'information à France 3, puis à RMC, où il fut aussi directeur adjoint de l'antenne.

Radio

France-Culture

20.00 Le Rythme et la Raison. Brainis et le concerto (S). 20.30 Radio arthives.

0.05 Du jour au lendemain. Dats la bibliothèque de Michel Cournot. 0.50

France-Musique

20.00 Pestival Back. Pestival d'été fan

22.30 Musique pluriel. Œures de l'issé, Cos

23.07 Misroir du siècle. Calores de Dotaleux, Dupart.

0.00 Jazz-chub. Concert donné en direct du Peirt Opportun, à Parls, par Michel Graillier, plano. 1.00 Les Nullis de Paunce-Musique.

Radio-Classique

JES SOLICES.

de Radio-Classique.
Le vieux Bach à Leirzig.
CENTES de Bach à Leirzig.
CENTES de Bach à Cartate
BWY 78, par La Chapelle
Royale, dir. Herreweghe;
Variations canoniques sus
choral Von Himmel Hoch,
Kolto, orgue; Sonate en t
de Graux, Standage, viole
Combern, alto, Moretens

20.40 Les Soirées

# TF1

12.50 A vrai dire. Magazine. 13.00 Journal, Météo. 13.35 Femmes. Magazine. 13.40 Les Feux de l'amour.

Feuilleton. 14.35 Dallas. . . Feuilletofic high careut/ Un fils tombé du Get. 1 축구... 15.30 HOGEL SARE (III)의 교

Joyeus Noël. 16.25 Une famille en or Jeu. 16.55 Club Dorothée. 17.40 Jamais 2 sans toi...t.

Série. Sacré animal. 18.05 Le Rebelle. Série Otage. 19.00 L'Or à l'appel.

19.55 et 20.45 Météo.

LA FUREUR DE L'ÉTÉ par Arthur. Avec Johnny Haliyday, Pow Wow, Chico et les Gypsies, le Négresses vertes, Maurane, Dany Brillant, Zouk Machine, Jean-Luc

### LES DESSOUS

23.45

DE PALM BEACH Les deux détectives de Palm Beach enquêtent sur une série

de crimes ne visant que des mes. Le meurtrier choisit ses victimes dans les petites passer une pour servir

0.35 Journal, Météo. 0.45 et 1.55, 3.30,5.10 Histoires tutti-relies, 1.45 et 2.45, 3.20, 4.00, 4.50 TF 1

# France 2

12.55 et à 13.40 Météo. 12.59 Journal, Point route. 13.52 Derrick, Série. Un cadavre sur les bras. 15.00 Le Renard. Série.

Le parasite. 16.05 et 4.55 La Charice aux chansons. et des lettres, jeu. 17.45 Sauvés par le gong.

Série. Le prix du sang. 18.10 Code Lisa. Série. Monsieur le président. 18.40 Qui est qui ? Jeu. 19.15 Bonne nuit, les petits.

Gros Nounours branché. 19.20 et 1.30 Studio Gabriel.

19.59 Journal, A cheval, Météo, Point route.

NESTOR BURMA Daniel Losset (98 min). Nestor Burma est engagé par un pilote de raliye pour protéger sa femme victime d'un

22.33 Flash Info, Bourse, Météo.

# BOUILLON

DE CULTURE azine littéraire présenté par lard Pivot. Eric Emmanuel Delon, Francis Huster, à propos de la pièce (Vonations énumenques), d'Eric Emmanuel Schmitt au Théâtre Marigny à partir du 24 septe (65 min). 23.55 ➤ Niagara # ■

Film de Henry Hathawa avec Marilyn Monroe, oseph Cotten (1952, v.o., 110 min). 3768418

### **VENDREDI 13 SEPTEMBRE** La Cinquième

13.00 Missions extremes [5/12]. 13.30 Nouveaux Horizons. Notivelle-Zélande. 14.00 Nomades. 15.00 Onassis, le nabab grec. 16.00 Le Prançais, histoire d'un combat. Les serments de Stresbourg 16.30Les Grands Châteaux d'Europe. Leeds 17.00 Le Tour du monde en 80 jours. 17.30 Alf. 18.00 Histoire de l'alimentation. 18.30 Le Monde

# Arte

19.00 Le Miracle de la vie. Docum [1/3] Origine et commencemen de Mikael Agaton et Lars Rengi

(60 min).

20.00 Reportage assaut des mines, de Malte Ranch.

20.30 8 1/2 Journal.

AMOURS MORTELLES

Téléfilm de Max Färberböck, avec Hannelore Hoger, Pete

# En visite chez un ancien collègue, le commissaire de police Bella Block est troubée par une affaire qui l'amène à remettre en question une arrestation qu'elle a effectuée trois ans plus titc.

22.35

AU PAYS DES PAPOUS Documentaire (80 min).

23.55 Le Dessous des cartes, Magazine lean Piaget va son chemin.

# Canal +

M 6 12.25 Les Routes du paradis. [2/2] Une grande solf. 13.25 Officier et top model Téléfilm de Reza Badiyi. (92 min).

Film de James Cas avec A. Schwarzer 14.50 Drôles de dames. Sérinviy ux. 16.25 Hit Machines variées 01-71 615 PHOSE NOR

Film de C. Thomp Sean Bean, les mondes parallèles 17.55 Billy the Cat,

dans la pean d'un chat. Au nom de la loi. ▶ En clair jusqu'à 20.35 18.35 Nulle part ailleurs. 19.54 Six minutes Invités : Marie Dairies d'information

### **AUX FRONTIÈRES** RENDEZ-VOUS AVEC

MISSION

IMPOSSIBLE,

VINGT ANS APRÈS

Jim Phelps est chargé de la protection d'une princesse menacée par des terroristes

23.35 Trafics à Miami

de Nick Ba

0.55 Lady Blue. Série. Bête de proie.

1.45 Best of Groove.

2.50 Jazz 6. Magazine. 3.50 Colture pub. Mag 4.20 Prégoenstaz. Mag 5.10 Turbo. Magazine.

23.15 Top bab. 23.55 La Semaine sur Jimmy.

15.00 Cyclisme. En direc. Tour of Espagne (7º étape): Almeris - Milaga 7417

(210 km, 90 am). 741771 19.55 Pootball.

En direct. Championna (8º journée) : Saint-Brieuc - Sochaux

Eurosport

(125 min).

8.00 Cyclisme (90 min).

LES MANCHOTS Série (105 min). Avant la diffusion des épisodes inédits de la troisième saison, M 6 rediffuse Parole de singe,

Des millions de manchots de diverses espèces se regroupen

► En clair jusqu'à 13.35 12.30 La Grande Pamille.

(True Lies)

13.35 Le Caméléon

### 21.25

FLAIRS ENNEMIS Téléfilm de Robin Davis, avec Samue Labarthe, Nadia Forts 22.50 Flash d'Information. 23.00 Gazon maudit #

(1994, 103 min). 8567058 0.45 Hercole et la reine de Lydie III Fâto de P. Francisci (1958, 93 min). 3132196 2.20 Bye-bye & E Film de Karlın Dridi

(1995, 102 min). 82442202 4.15 On Tour Groove.

TSR 20.05 Hot Shots 2. Film de Jim Abrahams (1993, 95 min). Avec Charile Sheen. Comédie. 23-25 Une muit sur Terre. Film de Jim Jammusch (1991, 20.,125 mini. Avec Whoma Ryder. Conténe dramatique.

de radio, de télévision et une sélection du câble sont publiés chaque semaine dans notre supplémen dimanche lundi.

le plus grand groupe de communication devant Walt Disney-ABC.

### DÉPÊCHES

■ AUDIOVISUEL : le comité d'entreprise de la Société française retirer son dossler.

16.10 Les deux font la fot ell. d'

des mimage.

Longs Cours sur les rivières et

# BELLA BLOCK.

### ➤ GRAND FORMAT: L'OMBRE BLANCHE

rentaire nous entroîne au cœur d'une Le documentaire nous entraîne à cœur à une jungle encore inconnue des Occidentaire. Le mode de la vie de la population papoue y est resté tel qu'à l'aube de l'humanié, mais il est menacé por l'immense chantier que représente la route transinanaise, symbole de la pénétration du monde moderne dans la forêt vierge.

Invité : Marus Dibatojo.
Irlande : chevaux de mer, de Roberto
Lugones et Daniel Brosset ;
France : la plage aux prérosaures, de
Plina Befraeva, Laurent Desvaux et.
Serge Brouzes ;
Portugal : duel dans l'arbine, de
Sandane Leonardelli et George Prool
(65 mln).
7569619 23-26 Pégare. Les mouins de Balles-ter : L'air des iles 0.75 When the Lion

1.05 Music Pizzet, Magazine, Pop Galerie, Bryan Ada (rediff., 55 min). 2.00 Court-circoit, La Vie parisienze, co descage d'Héène Angel (1994, rediff., 36 min), 1403-627

### 21.00 Passager 57 Film de Kevin Hoo 992, 30 min)

22.20 Le Prince de Jutland M Film de Gabriel Aust (1995, v.a., 110 min)

21.40 et 0.40

22.30 ➤ Colonel March. Le rideau d'argent. 23.00 Les Anges de la ville. 23.50 Quincy.

20.30 Star Trek. Charlie X

# 21.20 The New Statesman. Le sur ex pédié. 21.50 Sessions. 22.15 Circulique du front. 22.20 Dream On. Tou prote trien ausi. 22.50 Seinfeld.

Série Club

### Les films sur les chaînes européennes

RTBF 1 21,15 Hot Shots 2. Film de Jim Abrahams (1993, 105 min). Avec Charile Shots. Comédie.

RTL9 13. Film de Sean Cumingham (1979, drienne King, *Horreur,* reak raison. Film de Sacha Gukry (1936.

des symboles ; > Signalé dans « Le Monde : Télévision-Radio-On peut voir. ■ Ne pas manquer. ■ ■ Chef-d'œuvre ou classique.

• Sous-titrage spécial pour les sourds et les

malentendants.

### Les soirées sur le câble et le satellite **TV** 5 pour l'Amérique. (1/2). 23.15 Les Mammifères. 20.00 Fort Boyard (France 2 du 7/9/96).

21.30 Les Carnets du bourlingueur. 21.55 Météo des cinq continents. 22.00 Journal (France 2). 22.30 Taratata.

23.50 Sortie libre. 0.30 Solt 3 (France 3). 1.30 Ça se discute (90 min).

Planète 20.35 L'Histoire de la classification 21.25 D'un pôle à l'autre. [7/8] Ombre maiéfique. 22.15 F. D. Roosevelt, 23.45 Meyrin, la cité aux mille cultures. 0.30 Portrait d'Alain Cavaller:

Paris Première

20.00 20 h Paris Première. 21.00 Rita Hayworth

Opéra en trois actes d'Ambroise Thomas. Enregistré au Théâtre in de Compiègne, en 1994

22.05 Le Songe d'une nuit d'été.

France Supervision 20.00 ▶ Don Carlos.

22.55 Journal, Météo.

Roses. Documentaire, de Franck N tin, v.o. (50 min), 6149849 1.05 ) sique Graffiti (20 min).

Opéra en cinq actes de Gluseppe Vendi. Enregistré : Théâtre du Châtelet, à Paris Ciné Cinéfil 20.30 Act One M

Film de Dore Schary (1964, N., v.p., 105 min) 22.15 Enlevez-moi Monsieur **#** Film de Henry Koster (1951, N., v.o., 85 min) 23.40 Le Fil

à la patte **II** Film de Guy Lefranc

(1954, N., 85 min) 90110987

Ciné Cinémas

20.45 Commando Garrison. Sous les balles. Un iuge, un filc. Carré ce vilain.

Canal Jimmy

23.00 Golf.

Property of

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

Surecable et la sarance

- Michaelt

TO A MORNO HA

🙀 معمل 🚗 😅 د د د

· 基本设施的概题

A set and and a set of the set of

17 × 264-49 四型數(

स्कृष्ट हिन्दे हैं की हैं जिल्लाहरू

milarie Le Pen s'explin

ST. T. S.

- TE P

13.0

----

-

西,二二

PER IN

100

Market P.

Mirror ...

Lesoirées

-

A Tamber

SELMIN

Sel Selling

# Jean-Marie Le Pen s'expliquera à « Dimanche soir »

Dans son émission politique hebdomadaire, sur France 3, Christine Ockrent confrontera le président du Front national à ses récents propos sur « l'inégalité des races »

LE PROCHAIN « Dimanche dinadaire de la troisième chaîne mené par Christine Ockrent, qui a effectué sa rentrée médiatique le 8 septembre, reçoit Jean-Marie Le ren, qu'on n'a pas vu dans une grande émission télévisée depuis invier 1996. Cette intervention du leader du Front national sur le service public intervient alors que responsables politiques, associations de lutte contre le racisme, Aditorialistes et intellectuels protestent contre les propos tenus le 9 septembre par M. Le Pen sur l'antenne d'Europe 1. Face au journaliste Sylvain Attal, qui l'interrogeait dans son nouveau rendezvous politique de 8 h 20, le président du FN a réitéré ses propos sur « l'inégalité des races », déjà tenus fin août devant ses fidèles lors de l'université d'été de son parti.

Inviter le leader du Front national à participer à une émission po-litique de télévision, n'est-ce pas lui donner une tribune supplémentaire pour faire passer ses idées? Christine Ockrent, qui interrogera Jean-Marie Le Pen avec son confrère de France 3 Gilles Leclerc, s'en défend avec virulence.

### RENCONTRE « ROUTINGÈRE »

« Je me méfie de l'arrogance moralisatrice lorsque l'on parle de la doivent parier de Le Pen, expliquet-elle. Refuser de l'interroger, c'est lui donner une dimension de surhomme dont ses électeurs ne peuvent que se satisfaire . Quel que



ses opinions, Jean-Marie Le Pen a du talent. En télévision, cela n'est pas distribué à tout le monde. »

N'est-ce pas là, justement, que se situe le problème? « C'est en banalisant ce genre d'exercice que l'on montrera que médiatiquement il n'est pas toujours très bon, voire qu'il est ridicule », tranche Christine Ockrent, qui ajoute: «Arrêmanière dont les journalistes tons de présenter systématiquement sur le mode du duel les entretiens télévisés d'un journaliste avec ce monsieur. C'est lui faire beaucoup d'honneur ! Je crois qu'il faut aborder cette rencontre de monière tout à fait routinière. » Gilles Leclerc

précise qu'au moment où l'équipe de « Dimanche soir » a décidé d'inviter Jean-Marie Le Pen pour l'émission du 15 septembre, le débat actuel, né des propos sur «l'inégalité des races», et le fait d'envisager l'interdiction du FN n'étaient pas d'actualité. « Nous souhaitions l'entendre au sujet du projet de réforme du mode de scrutin législatif, précise le journaliste. Depuis, le leader du Front national a dit les mots que l'on sait sur Eu-

Gilles Leclerc reconnaît que cet élément nouveau l'a conduit à réfléchir à l'opportunité de mainte-

nir ou pas l'invitation. « Cependant, ajoute-t-il, Jean-Morie Le Pen est un personnage important de la vie politique française, et il est en outre très concerné par l'actualité de la semaine. Nous allons l'interroger sur ses récents propos mais Pon va aussi évoquer avec lui l'assassinat du jeune Marseillais, les nouvelles informations concernant les profanateurs de Carpentras, etc. S'il y a un moment pour inviter le leader du Front national, c'est bien

### e TROP TARD POUR REPUSER »

Philippe Alexandre, éditorialiste à RTL, qui intervient dans l'émission chaque semaine en duo avec Serge July (le directeur de Libération n'a pas sonhaité répondre au questions du Monde), ne voit pas en quoi la venue de Jean-Marie Le Pen à la télévision, en ce moment, pose problème.

« Ses déclarations ont été reprises toute la semaine dans tous les médias, souligne-t-il. Devrait-on envisager un boycott silencieux de la part de tous les journalistes? Il est malheureusement trop tard pour refuser de parler avec Le Pen. De la même manière qu'il est trop tard

pour interdire son parti. » C'est lorsque le FN faisait 3 % aux élections et que, déjà, îl défeπdait des théories racistes, qu'il fallait l'interdire », estime le journa-

Sylvie Kerviel

★ « Dimanche soir », France 3, di-

# La juge par Agathe Logeart

alors? Voilà ce qu'ici on se disait en feuilletant les programmes de télévision, et en relevant le titre de cette énième série judiciaropolicière, diffusée par TF 1. Le nge aurait-il été un chimpanzé, une girafe, un extra-terrestre, on aurait peut-être compris la nécessité de préciser à quelle espèce Il appartenait. Mais une femme, franchement? A l'heure où, comme toutes les professions qui se dévaluent, la magistrature s'est depuis belle hirette largement fé-minisée, on voyait mal ce que cela avait d'extraordinaire. A titre imbécile, série nécessairement gourdiflotte: on passait son chemin. convaincu de ne pas manquer grand-chose. Erreur, regrettable erreur, qui nous a sûrement privés de quelques soirées agréables, où, lorsqu'on n'a pas envie de se mettre la tête au court-bouillon, une bluette de ce genre ne saurait être que vivement recommandée.

Cette fille-là est une peste. De celles qui donnent un succroft de boutons lorsqu'on est adolescente, et que l'on ne se sent pas vraiment à la hauteur. D'abord, elle est très jolie. Pas dans le genre pulpeux, s'entend. Elle est plutôt maigrichonne (alors qu'elle n'arrête pas de s'empiffrer, ce qui est très agaçant), toute en jambes, garçonne et féminine à la fois. Des cheveux coupés n'importe comment, des yeux en amande, un sourire à faire fondre un bloc de glace. Quand elle sourit, parce que la plupart du temps, cabocharde, fonceuse, elle est plutôt du genre tranchant. Rien ne lui résiste, pas plus les en-

quêtes embrouillées que la hié rarchie aux ordres. Elle vit seule dans un appartement charmant, ce qui permet aux soupirants de soupirer. Et elle bosse, sans s'embarrasser ni des pressions ni du qu'en-dira-t-on.

Cette fois, elle enquête sur le meurtre d'un bistrotier suriné parce qu'il avait eu la mauvaise idée de résister au malandrin qui venait de faire un sort à sa caisse A côté du corps, la police avait retrouvé une jeune fille de bonne famille, le cran d'arrêt barbouillé de sang à la main. Ligotée par ce quasi-flagrant délit, c'en aurait été fait de la pauvrette sans madame le juge, qui se rend compte assez vite que cette compable désignée est un peu trop idéale pour être tout à fait convaincante. Voilà donc notre jugesse, avec son caractère de cochon. bien décidée à ne pas s'en laisser compter. De son accusée mutique, elle ne tirera pas grand-chose. Pas plus que de l'avocat d'icelle, un butor d'extrême droite mandaté par une famille détestable qui almerait bien qu'on ne touche pas à ses secrets honteux. Alors, elle trime, notre juge. Elle tire les fils, démêle l'embrouiliamini, coupe, recoupe, et, bon sang mais c'est bien sûr, on l'aurait parié, découvre le vrai

compable. C'est sans doute un peu tiré par les cheveux, mais on s'en moque. Ce n'est pas tous les jours que le bien triomphe du mal. Que la justice, humaine, rapide et surtout indépendante, fait triompher la vérité en remettant les pendules à l'heure, les coupables en prison et

Radio

France-Culture

20.00 Le Temps de la dans Est d'étoles. Avec Matte

Legris, danseur-l'Opéra de Paris

Le Nouveau Répertoire

Le Nouveau Répertoire dramatique.
La Fièche du Furine, de Martin Lewis.

22.35 Musique : Opus.
L'Irram, vingt ans après.

0.05 Fiction : Ther dans is nut. Eva, de Dominique Delauney. 0.55 Chronique du bout des heures. 1.00 Les Nuits de France-Caloure (Rediff.).
Enfer et paradis ; 1.32, Jan Petocka, la vie en véride ; 3.36, Le double (1); 4.17, La question du double (1).

France-Musique

O CODERT.
Donné en direct de la salle
Olivier-Messiaen de
Radio-France, par le Chosur
de Radio-France, par le Chosur
de Radio-France, el Dochesore
rational de France, dis.
Frédéric Chasilia: Paris, de
Thomas; La Descente de la
Courtille, de Wagner; Las
Forains, de Sauguer; La Gibé
parisienne (extrains),
d' Orientacty/Rosential; Un
Américain à Paris, de
Gestavin,

20.00 Concert.

22.45 Entracte.

20.30 Photo-portrait.

20.45 Fiction:

# TF 1

12.15 Le Juste Prix. Jeu. 12.50 A vrai dire. Maga 12.52 Journal, Météo.

13.35 Reportages.

Le rative Bain 1000. 15.05 Mac Gyver, Serie.

A trulin, malin et demi. 16.55 Hercule. Strie, Le grand défi. 17.45 Trente millions d'amis.

18.25 Vidéo gag. 19.05 Berverly Hills, série. Trop sûre d'elle.

19.55 Comme une intuition. 20.00 Journal,

BARRAGE SUR

L'ORÉNOQUE

Une jeune veuve part au Venezuela pour assurer le projet

HOLLYWOOD NIGHT

Telétim. Police paralèle, de Steve Barnett, avec Jest Wincott, Brigitte Nielsen (105 min). 3400795

A Los Angeles, un flic intègre va s'infiltrer dans l'organisation d'un docteur qui possède une police prive prétendue efficace tous lutter course lu

pour lutter contre la

0.10 Formule foot.

du Championnat de 01. 0.45 Journal, Météo.

0.55 Les Render-wors de l'entreprise (rediff.). 1.26 et 2.20, 3.25, 4.55 His-toises naturelles, 2.10 et 3.15 TF 1 unit. 4.20 File et lui. 4.50 Munique.

berrage sur l'Orénoque...

ction d'un imp

20.45

(100 min).

I will it

# Présenté par Mareine euit et Franco

France 2

13.40 Savoir phie santé.

de Closess, Les souffran Guérie après vingt ans de personnelle ; Bébé et son reflux ; Un problègue de chapet ; Appendiche : opérer ou pas ; Une navette pas ne les autres... 14.40 La Vie à tout priz Série.

15.30 L'Esprit de la forêt 16.30 Samedi sport. . 16.35. Tiercé, en direct de Vincernes ; 16.50, Cyclen 18.35 Flic à tout faire. Série.

19.50 et 20.50 Tirage du Loto. 19.59 Journal, Acheval, Météo.

FORT BOYARD

TIMSIT

**AU PALAIS** 

**DES GLACES** 

(90 min). 0.10 journal, Météo.

Magazine. Cambodge:

b mort à draque pas, d'Akkra Niliobe

0.20 La 25 Houre.

(55 min).

Divertissement présente par Patrice Laffont et Cendrine Dominguez, Avac Marie-Claire Restoux, Charlotte Valandray, Patrick Charpentier, David Gasset, Patrick Flort, Alexis Desseux, Au profit de Presociation Aldera

# France 3

11.44 Flash d'Information. 11.48 et 13.05, 15.05

1233 Journal. 13.00 Keno. 14.10 Les Quatre [2/5] Thier pour vivre

Lattres en pays-Himong, de Jacques Cangleterre: 18.10 Expression directs. UPA. pour un champion. Jes-18.48 Un livre, un jour.

18.55 Le 19-20 de l'Information 19.08, journal régional 20.05 Pe si la chantez, jeu

20.35 Tout le sport.

20.50 CHERCHEURS D'OR Fesilleton [3/4]. La vente aux enchères, de Marc Simenon, d'après Jack London (100 min).

La carte d'un fabi ent aurifère fait l'objet

LES DOSSIERS DE L'HISTOIRE Magazine (3/3) Vatican, de Christophi Calcamenti. 1976 : Jean-Paul II Le 16 octobre 1978, à la grande Le 16 occore 1970, a se securio surprise du monde entier, un cardinal polonais inconnu du grand public, Karol Wajtyla, est étu pape. Il devient Jean-Paul II. Son premier discours séduit. Qu'en est-il dix-huit ans plus

23.25 Journal Météo. 23.55 Musique et Compagnie. A Nobant, chez George Sand (60 min). 2874511 0.55 Hondo. Série. Une guerre man-quée. 1.45 Mostque Gosfili (20 min).

### SAMEDI 14 SEPTEMBRE

La Cinquième 12.00 Que deviendront-ils ? 3 aus après, de Michel Fresrei (2/2). 13.00 Mag S. 13.30 Va savoir. 14.00 Fête des bébés. 14.30 Les Tigres avec Bob Hobs-kins. 15.30 Une most programmée. 16.30 Les Lu-

tourisme international.

18.00 Droit d'auteurs. Invités : Jean-Pierre Vernant. Dominique Sigaud, Eric Holder.

# Arte

19.00 ➤ Preach & Sunders. Série (2/7) de John Birton

(v.o., 30 min). 19.30 Histoire parallèle. Semaine du 14 se 1946 : la Grèce vers la aueste civille. Invité : Theo

20.15 Le Dessous des cartes. Magazine, Les doux Corées (2) : une analyse comparée. 20.30 8 1/2 Journal.

### 20.45 20.50 LES CONFESSIONS **AUX FRONTIÈRES**

DU RÉEL **DU CHEVALIER D'INDUSTRIE** FELIX KRULL Série [25] de Bernhard Sinkel, d'après le n Maon (60 min). Opération preser-papters
(35 min). 4998250
Vogance par procuration
(30 min). 3878511
Troisième saison de la série
funtastique. Dans Le chemin de
la bénédiction, on voit Mulder
souvé par des indiens Novajos
alors que Scully est mise à pied
pour insubordination.
L'opération presse-papters
met les deux enquêteurs sur la
piste d'un murché passé entre le
gouvernement et des criminels Portrait de Volter Schlöndorff; Venise 1996; La

culturelle\_ (60 min).

# MUSIC PLANET

(55 min).
Portrait d'un artiste hors norme dont le succès ne s'est jamais dément depuis ses débuts à la tête du groupe Génésis (qu'il quitte en 1974) jusqu'à sa carrete solo en passam por la reuleutoin de musique de films (Birdy et La Dernière Tentatio du Christ). Innovateur en matière de clips et de CD-Rom, il n'hésite pus non plus, par Fintermédiaire de son label Real World, à promouvoir les musiques du monde entier. 23.40 Des muits sans sommeil.

Teléfika d'Udayan Prasad (v.o., 75 min). 9.35 French 1 Seunders. Série (V/) de John Birtin (vo., 30 min). 7977592 L25 La Compagnir des logus II II Film de Neil Jordan (1984, 90 min). 53512478

### M 6 Canal +

➤ En clair jusqu'à 14.00 12.20 Flash d'information. 12.30 L'Hebdo 13.40 University Hospital.

de Michel Field. Un drôle de cirque, Série. 15.25 Flush, Série.

16.15 Cosmon 1999. Serie. Question de vie de France Pro A: ou de mort. 17.05 Chapeau melon et bottes de cuir. Besançon-Limoges. 16.00 Golf. 3º journée du Trophée Lancôme. > En clair Jusqu'à 20.30 Les cybernautes.

17.30 Décode pas Bunny 18.20 Alien, l'univers 18.05 Le Saint, Série, Le trésor du pirate. 19.00 Warning, Magazine 19.15 Turbo. Magazine. et multiplier

19.54 Six minutes (25 min). 34088 18.45 Flash d'information. 20.00 et 5.10 Hot Forme. 18.55 TV plus, Magazine. 20.00 Les Muppets. Magazine. 20.35 Plus vite. que la musique.

ouvernement et des criminels

gouvernement et des crimines de guerre libérés en échange d'informations scientifiques. Voyance par procuration lance les deux policiers sur les traces d'un assassin qui Élimine des

de la femme caméléor

1.30 Best of Dance. 2.40 Morida opus. 3.35 L'Inde du Cachemire. 4.20 Culture pab. 4.45 E=M6. 5.40 Pré-quentis, 6.30 Boulevard des clips.

voyants dans d'affreuses

(100 min).

Les films sur les chaînes

TENDRE VOISIN Une relation de voisinage dégénère.

22.00 Flash Cinformation. 22.05 Il était une fois... Série.. 22.15 lour de foot. Septième journée du championnat de D 1.

### 23.00 L'ANTRE DE LA FOLIE E

(1994, 92 mm). (0.30 Génération 90 (1994, v.o., 95 min). 5 2.05 Surprises.

2.30 Dans les griffes du dragon rouge Film de Mark L. Lester avec Dolph Lundgren (1991, 76 min). Film de Dante Desarthe

(1994, 98 min).

# 23,05 Le Bel Aujourd'hui. La saison musicale de l'Eli Concert dornel le 27 juin, l'Espace de projection de l'Irram, par le Chour es l'Ersemble instrumental.

1.00 Les Nuits de France-Musique Radio-Classique

### 20.40 Les Soirées

Trio nº 43, de Huydin, Schiff, piano, Shiokawa, violon, Gil-Pergamenchikov, violonociii Palstaff, Otiverture, de Salier par l'Orchestre de chambre o Salieri, dt.: Pal ; Cientres de Reethouer : Clusturor nº 16.

22.45 Da Capo. Glenn Gould et Vladimir Golschmann. Partita nº 5, de Viadimir Colschmann. Partita nº 5, de Bach, Gould, plano; Rhapsodle nº 1, de Bartok, per l'Orchestre de l'Opéra de Vienne, dir. Golschmann, Totenberg, violon,; Burlesque, de R. Strauss, par l'Ordnestre de Toronto, dir. Golschmann, Gould, plano; CELWYES de Berg, Barber. 0.00 Les Nuits de Radio-Classique.

### 23.50 Panique aux Caraibes. Ciné Cinéfil Les soirées européennes sur le câble et le satellite Canal Jimmy 21.00 Earth Two. L'éran 23.55 Simetieure. Film de Mary Lagobert (1989, 105 min). Avec Dule Micklif. Pantostione. 23.00 Jules César # # 21.50 Priends. Calul qui a failli rate: l'accouchement. de la classification des éléments (50 min). 19.30 Journal (KTBF). Paris Première 23.20 T'as pas une idée ? 23.20 Le Popitif. Décision aurie ring (50 min). 20.00 Golf en capitale. .. Ciné Cinémas 20.30 Templs. 20.30 Marth Beck:

20.00 julie Lescant : L'Enfant témois 21.30 Téléchéma. des cinq continents. 22.00 Journal (France 2). 22.35 Perdu de vue (1F1 de 2996). 0.30 Soir 3 (Prance 3).

TV5

1.30 Y'a pas match (30 win). Planète 20.35 Relfast

21.25 Le Dernier Train postal. 21.55 15 jours sur Planète. 22.20 Le Chant des baleines. de Pierre Klossowski.

22.35 Concert : Joe Cocker (55 min). 30395 28.30 Le court en dit long . (55 min).

France **Supervision** 20.30 Théâtre : Water7001. Pico de Denis Mariotte. (30 min). 21.50 Cap'tain Café. 23.20 World Music: Jimmy Cliff. De François Bes (25 min).

La Voiture de pompiers disparue Télélim (26) de Hajo Gies (25 min) 21.55 Ciné Cinécourts. 23.00 Chambre 108 . Film de Daniel Moor (1992, 90 min) Série Club 20.45 Collection aventures.

22.10 Jake Critter, Le somerie.

Eurosport Championest du mo visesse, Grand Prix d Catalogne : side-cars



➤ Signalé dans « Le Monde Télévision-Radio-Multimédia ». On peut voir. ■ Ne pas manquer. Sous-titrage spécial

malentendants,

UN PEU DE VIE-FICTION, pour changer. Un collège de scientifiques britanniques s'est réuni, jeudi, à Birmingham, pour entendre une docte communication du professeur Robert Burns sur les machines intelligentes qui gouverneront notre vie demain. Et, selon ce que rapporte le Financial Times, l'avenir s'annonce ra-

Nous vivrons, c'est établi, sous l'emprise et l'empire de l'intelligence artificielle, l'aimable dictature de l'ordinateur, régulateur zélé de nos faits et gestes. Installés confortablement en pleine et volontaire dépendance, nous laisserons à la machine le soin de décider ce qui est bon pour nous et ce qui l'est moins, selon un programme librement consenti et artificiellement impératif.

Prenons deux objets tout à fait ordinaires : l'automobile et le réfrigérateur. L'humanité put vivre qui ne laisse pas aujourd'hui d'intriguer. Puis elle vécut avec eux. Y compris dans la conjugaison des avantages, car on sait des palaces roulants à micro-réfrigérateurs, bars intégrés et salon de réception. Et,demain, il n'est pas exclu que nous ayons à vivre contre

En effet, affirme le professeur, le progrès nous guette au virage du siècle. La voiture sera l'avenir de l'homme. Une machine hyper-sophistiquée, dotée des plus raffinés perfectionnements et, bien sûr, d'un ordinateur, à peu près infaillible. Appelons-le « Karl », par facilité, pour ce 2020,ou 30, Odys-

Karl,donc,se mettra au service du conducteur. A moins que cela ne soit l'inverse. Il fera tout ou du conducteur et des routes, la vitesse tolérée, les embouteillages.

Il choistra le chemin le plus rapide, pas nécessairement le plus court Il usera de toute son influence pour anticiper, voire modifier, les frein à lui seul. Il positionnera le véhicule dans le grand positionnement général, car équipé du fa-meux système de position global.

Petit Karl, tyran potentiel et dé-lateur d'habitude, vivra sa vie en relation permanente avec le grand Karl central. Plus besoin de planquer un gendarme derrière à l'espion de bord, de situer chaque véhicule et chaque excès à l'instant : « Voiture 200211, vous avez roulé le vendredi 13 septembre 2028, à 118,352 km-heure entre Versailles-Chantiers et Versailles-Rive droite. Karl, bloque: le démarreur pendant un mois i » Iméfutable ! Formidable ! Nous

tières, quasi génétiques. Et,à la maison, un autre Karl assurera la garde de nos empreintes alimentaires. Le réfrigérateur et son petit cousin polaire, le congélateur, pourront faire dans la DAO, la Ils diront l'état des stocics et des finances. Ils passeront commande besoins en calories, l'équilibre des repas selon l'age, le poids et le patrimoine génétique du requérant. Ils pourront même se verrouiller comme huftre, inflexibles, inhumains. Vous imaginez cet avenirlà, la danse devant le frigo à minuit, la supplique à genoux: « Karl mon petit Karl, juste une envie d'envie. » Et la voix de Karl, métallique et glaciale : « Désolé, vous avez dépassé de 12 calories

# Mexico refuse que Washington l'aide à lutter contre la guérilla

Les interrogations subsistent sur l'Armée populaire révolutionnaire

de notre correspondant mexicains n'ont pas besoin de l'aide de Washington pour être efficaces dans la tutte contre le terrorisme, a laissé entendre le ministre mexicain de l'intérieur. Emilio Chuavffet, au cours d'une intervention devant le Parlement, jeudi 12 septembre. Le responsable de la sécurité nationale réagissait ainsi à la surprenante proposition faite, deux jours auparavant, par l'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico, James Jones, qui avait offert la collaboration de son pays pour répondre

à une nouvelle vague de violence

an Mexique (Le Monde du 13 sep-

Les parlementaires mexicains avaient convoqué le ministre de l'intérieur pour exiger des explications sur les actions menées contre l'Armée populaire révolutionnaire (EPR), nouveau mouvement de guérilla qui a déclenché une série d'actions violentes le mois dernier, faisant une vingtaine de morts dans différentes régions du pays (Le Monde du 31 août). Ils voulaient, notamment, savoir pourquoi les autorités, qui affirmaient connaître les noms des principaux dirigeants de l'EPR, ne les avaient pas encore arrêtés, se bornant à mettre la main sur quelques pauvres bougres, dont, curieusement, deux militants de la formation au pouvoir, le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).

Au cours de son intervention, M. Chuayffet s'est employé à démontrer que « les services de rendans leur mission. Pour les besoins de la démonstration, il a comparé le Mexique à son puis-

les Etats-Unis ont été victimes de quatre-vingts actions terroristes sur. leur territoire ou dans des installations leur appartenant à l'étranger. Personne n'en a conclu que leurs services étaient inefficaces. Les services de renseignement ne détiennent pas un pouvoir magique qui leur permettrait de deviner les funestes intentions de groupes clan-

PLÉIADE D'AGENTS DE LA CIA Le message était implicite : nous sommes assez grands pour nous défendre tout seuls. Il s'agissait de rassurer la classe politique et les milieux d'affaires, qui avaient fait part de leur préoccupation à la suite de la « suggestion » de l'ambassadeur américain. Les Mexicains savent que Washington en-tretient une pléiade d'agents de la CIA et de la DEA (le service antidrogue) sur leur territoire, mais ils n'apprécient guère qu'on le leur

Le ministre de l'intérieur a peutêtre rassuré les députés sur ce point, mais il n'a pas pour autant donné les explications promises sur l'origine de l'EPR. A défaut de révélations sur l'identité des responsables de ce mouvement de guérilla, il a répété l'explication qu'il avait donnée le mois demier en affirmant qu'il s'agissait du « bras armé du Procup », le Parti révolutiomaire ouvrier clandestin-Union du peuple. Ce groupe, a-t-il ajouté, « a commis vingt attentats terroristes depuis 1990 », en. particulier contre des entreprises américaines (IBM, McDonald's) et contre le quotidien indépendant La Jornada. Cette organisation do-

sant voisin américain. « Pour la née au cours des années 70 et se-seule année 1995, a-t-il expliqué, rait dirigée, selon les autorités, par rait dirigée, selon les autorités, par l'ancien recteur d'une université de l'Etat d'Oaxaca, Felipe Martinez, détenu en 1990 et condamné à neuf ans et demi de prison.

En janvier 1994, le Procup avait organisé plusieurs attentats à la bombe en signe de solidarité avec le soulèvement déclenché par l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) au Chiapas. Le chef de l'EZLN, le sous-commandant Marcos, avait cependant rapidement pris ses distances avec le Procup, qui, apparemment, cherchait à récupérer l'insurrection à son profit. Selon des informations distillées dans la presse locale par les services secrets mexicains, un secteur de l'EZLN, opposé à Marcos, aurait décidé de former une alliance avec le Procup et de créer l'EPR pour lancer une série d'opérations violentes dont on ignore encore l'objectif réel. Les conséquences sont, en revanche, déjà palpables : militarisation croissante du pays et suspension, à l'initiative de Marcos, des négociations entre le gouvernement et les zapatistes.

### Bertrand de la Grange

■ Après avoir conservé le statut d'observateur pendant sept aus, le Parti révolutionnaire démocratique mexicain (PRD, dans l'opposition) a été admis comme membre à part entière de l'Internationale socialiste à l'issue de la réunion qui s'est terminée le 11 septembre, à New York. Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI, an pouvoir au Mexique), qui avait également sollicité son adhésion, demeure membre consultatif sans droit de vote.

le remboursement des frais de

transport n'intervient qu'au mo-

ment de l'entrée à l'hôpital et de la

sortie du malade. La CNAMTS en-

tend ainsi mettre un terme à « des

interprétations extensives, jusqu'alors

tolérées, permettant la prise en

charge des soins postopératoires dans

les trois mois suivant le séjour hospi-

talier ». Toutefois, les organismes

de Sécurité sociale continueront de

rembourser, sur prescription médi-

cale, les transports liés à des affec-

tions de longue durée, les trans-

ports en série, les déplacements

vers un lieu distant de plus de

150 kilomètres et l'utilisation d'am-

bulance quand l'état du malade le

La seconde décision a été adop-

tée mardi 10 septembre : la Caisse

nationale va intégrer les dépenses de transport sanitaire dans la dota-

tion globale des hôpitaux. Les éta-

blissements publics devant désor-

mais les prescrire sur leurs propres

crédits, ils se montreront sans doute

phis rigoureux. L'économie atten-

due est de l'ordre de 600 millions de

francs par an. Les prescriptions de

transport par les hôpitaux repré-sentent, en effet, 40 % du chiffre

d'affaires de la profession, selon les

calculs de la Fédération nationale

des ambulanciers privés. Celle-ci assure que, parmi les 6 000 entre-

prises existantes (40 000 emplois),

nombreuses sont celles qui vont de-

Pace au développement des en-treprises d'ambulances, le gouver-

nement avait déjà dû, en 1993, geler

le parc de véhicules et instaurer un numerus clausus. Mais, contraire-

ment à d'autres professionnels de santé, les ambulanciers ont, jusqu'à

présent, refusé de voir leur activité: encadrée par un objectif national

Or la réglementation est, en ce domaine, particulièrement favorable

aux assurés sociaux, et, partant, aux

voir licencier des salariés.

6 000 ENTREPRISES

# Le Front national perd un nouveau procès contre « Le Monde »

tribunal correctionnel de Paris, présidée par Jean-Yves Monfort, a débouté le Front national, jeudi 12 septembre, des poursuites qu'il avait engagées contre Le Monde et Libération après que ces deux quotidiens eurent refusé de publier des textes adressés par le FN au titre du droit de réponse. Dans des articles publiés respectivement les 4 et 6 décembre, Libération et Le Monde avait qualifié le mouvement de Jean-Marie Le Pen de « parti d' extrême droite ». Il s'agissait, dans nos colonnes, de deux articles intitulés « La droite est de nouveau partagée face au Pront national » et « La tentation de l'extrême droite ».

Ce qualificatif avait été contesté par M. Le Pen, dont le texte de réponse considérait, notamment, qu' « accorder systématiquement ce qualificatif [au FN] éguivaut à nous discréditer, puisque le mot d'estrême droite est désormais synonyme de tuerles, massacres, violences, déportations, tortures et autres atrocités ». Le Monde avait refusé d'insérer le texte du FN, aux motifs que la réponse sollicitée était dénuée de pertinence au regard des articles l'ayant suscitée, et que la stratégie de systématisation du droit de réponse décidée par le FN constituair un abus

Dans son jugement, le tribunal ment au travers de la presse, d'un une diversité de prises de position. inhérente à la polémique normale au sein d'une société démocratique. En l'espèce, l'emploi du qualificatif "d'extrême droite" à l'adresse du FN constitue la manifestation d'une opinion propre au journal Le Monde ». Rappelant que notre Journal avait fait paraître in extenso, dans son édition du 20 novembre, une lettre du président du FN annonçant que matique à la procédure du droit de réponse chaque fois que l'appellation « d' extrême droite » serait attribuée à sa formation, le tribunal ajoute: «Loin de consti--tuer la comrepartie légitime d'une mise en cause, ce procédé vise en réalité, de façon délibérément dissuasive, à censurer le vocabulaire - đu journaliste . »

a Le rébosé & 37

General . . . .

ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾ

国型图24·23

i Placements

British Maria

CENTER !

ಪ್ರಶಾಣಕ್ಷಣ . . .

«De même que le droit de réponse ne saurait tendre à instituer une tribune libre ouverte à toute personne nommée ou désignée dans un journal, cette prérogative ne peut avoir pour objet de priver les journalistes de toute liberté d'analyse et de jugement sur les acteurs de la vie politique, précise le ugement. Le droit de réponse dont M. Le Pen a entendu se prévaloir était en conséquence constitutif d'un abus de droit et le directeur de publication du journal Le Monde était donc bien fondé à refuser l'in-

sertion sollicitée. » Le 3 juillet, Le Monde avait aussi obtenu gain de cause contre le FN devant la cour d'appel de Versailles, qui avait déclaré « mai fondée » une demande de droit de réponse formulée à la suite d'une chronique consacrée à la mort d'un jeune Marocain poussé dans la Seine par un skinhead participant au défilé du 1º mai 1995 du FN.

**Brich Inclyan** 

MARKETING INDUSTRIEL ONSERVATORIE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Cours et séminaire d'étades de cas (150 h. sur 9 mois : soire et samedis) coît : 1010 F/an.

Brochure et dossier : 40-27-22-24 ou sur simple demande écrite au : Marketing Industriel CNAM: 292, rue Saun-Martin 75003 Paris

# Le groupe de rock britannique Oasis est au bord de la rupture

RIEN NE VA PLUS entre les frères Gallagher, Liam et Noel, piliers du groupe de rock Oasis, le plus populaire de Grande-Bretagne. Au deux tiers d'une tournée aux États-Unis plutôt mal acqueille par la critique, et après une tumultueuse réunion de cinq heures à Charlotte (Caroline du nord), Noel, le parolier et guitariste du groupe de Manchester, a claqué la porte et décidé de rentrer subitement au Royaume-Uni. Phisieurs jouranux londoniens consacrent leur une à l'événement, présentée comme une affaire national. Le label du groupe, Creation Records, estime improbable, selon le Dally Telegraph du 13 septembre, la poursuite des tournées prévues. Cela pourrait remettre en cause les concerts prévus à Paris (29 septembre) et Bordeaux (4 octo-

■ CORSE: une charge explosive de faible puissance a partiellement endommagé, vendredi 13 septembre, une agence de la caisse d'Epargne de Bastia (Haute-Corse), dans le quartier de Lupino. Les dégâts sont peu importants. L'attentat n'a pas été revendiqué.

■ SNCF : la circulation des trains régionaux a été perturbée, vendredi 13 septembre, dans une partie de la région Rhône-Alpes, affectée depuis plusieurs jours par un mouvement de grève des contrôleurs, qui réclament, notamment, une hausse de leurs effectifs.

Dans son numéro de septembre, Dossiers et documents veut éclairer la réflexion sur les grands changements qui se réalisent sous la contrainte du chômage et des transformations technologiques. Si les statuts des travailleurs se diversifient, pour accompagner la création de nouvelles formes d'emploi, ils aggravent la précarité. Les acteurs locaux (régions, départements, villes, communes, organismes professionnels...) prennent de plus en plus d'initiatives et réagissent aux incitations de l'aide gouvernementale à l'emploi avec des résultats mitigés. Améliorer la relation formation-emploi et appréhender l'évolution de la valeur accordée au travail deviennent une nécessité.

Dans « Les clés de l'info » : dissonances euro-américaines sur le terrorisme ; un maire Front national contre la liberté d'expression ; un dossier sur la procréation artificielle. (En vente chez les marchands de journaux :

**TOUTE LA BOURSE EN DIRECT** 3615 LEMONDE Cours relevés le vendredi 13 septembre, à 10 h 15 (Paris)

Hank Kong index 11251,70 +0,14 +12,5

Tirage du Monde daté vendredi 13 septembre 1996 : 524 592 exemplaires

### Les ambulanciers contestent la réduction de leurs activités LA MAÎTRISE des dépenses de nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et devait l'être, vendredi, au secrétadécisions. S'appuyant sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation, elle a adressé, au cours du mois de juillet,

tée d'une idéologie radicale est

santé ne fait pas que des heureux chez les professioznels du secteur, notamment chez les ambulanciers. Des milliers d'entre eux ont manisieurs villes de province et à Paris. Une délégation de leurs organisations syndicales a été reçue, jeudi, par des responsables de la Caisse

riat d'Etat à la santé. Les ambulanciers protestent contre les décisions aux 129 caisses primaires une cirde la Caisse de réduire les dépenses culaire précisant, notamment, que de « transports sanitaires » (6.6 milliards de francs en 1995), qui ont progressé de 9 % en moyenne par an entre 1990 et 1995.

Ce n'est pasun d'initier. The Economist.

Jean-Michel Bezat

Carpente. Mary ... In Lander a Good Jury 1 2 8 C